







B. Prov.



# OEUVRES

DE

# CRÉBILLON.

TOME II.





· r sightingle

O E U V R E S

DΕ

# CRÉBILLON,

## ÉDITION

Ornée de Figures dessinées par PEYRON, et gravées sous sa direction.

TOME SECOND.



DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT JEUNE.

A PARIS,

CHEZ MAILLARD, QUAI DES AUGUSTINS.



# SÉMIRAMIS,

TRAGÉDIE.

1717.



## ACTEURS.

SÉMIRAMIS.

NINIAS, fils de Sémiramis, élevé sous le nom d'Agénor.

BÉLUS, frère de Sémiramis. TÉNÉSIS, fille de Bélus.

MERMÉCIDE, gouverneur de Ninias.

MADATE, confident de Bélus.

MIRAME, confident de Ninias.

ARBAS, capitaine des gardes.

PHÉNICE, confidente de Sémiramis.



La Scène est à Babylone, dans le palais de Sémiramis.



SÉMIRAMIS.





NINLIS .

Rendez-moi Ténésis, rendez-moi mon épouse...... SÉMIRAMIS.

Maitre de 1



# SEMIRAMIS,

TRAGÉDIE.

## ACTE PREMIER.

## SCENE I.

BÉLUS.



Hé quoi! toujours du sort la barbare constance De mes justes desseins trahira la prudence, Tandis que de ma sœur appuyant les forfaits, Il semble chaque jour prévenir ses souhaits! O justice du ciel, que j'ai peine à comprendre, Quel crime faut-il donc pour te faire descendre? Quels forfaits aux mortels ne seront pas permis; Si tu vois sans courroux ceux de Sémiramis? Mère dénaturée, épouse parricide, Moins reine que tyran dans un sexe timide, Idole d'une cour sans honneur et sans foi, Voilà ce que le ciel protège contre moi. En vain à son devoir Bélus toujours fidelle, Implore le secours d'une main immortelle;

Loin de me seconder dans mon juste transport, Avec Sémiramis tout semble ici d'accord: Elle triomphe; et moi je suis seul sans défense. Et depuis quand les dieux sont-ils donc sans vengeance? Mais que dis-je? Eh! les dieux ne me laissent-ils pas, Pour tout oser, un cœur, et pour frapper, un bras? Le crime est avéré : pour lui livrer la guerre, Ma vertu me suffit au défaut du tonnerre. Puisque les noms de fils, et de mère, et d'époux, Sont désormais des noms peu sacrés parmi nous, Di peut me retenir? Est-ce le nom de frère Qui puisse être un obstacle à ma juste colère? Ombte du grand Ninus, Bélus te fera voir Qu'il ne connaît de nom que celui du devoir. Eh! ne suffit-il pas au courroux qui m'anime, Que ton sang m'ait tracé le nom de la victime?

## SCENE II. MADATE, BÉLUS.

#### BÉLUS.

Mais que vois-je? Déja Madate de retour Devance dans ces lieux la lumière du jour ! Qu'il m'est doux de revoir un ami si fidèle ! Je n'eus jamais ici plus besoin de ton zèle.

### MADATE.

Et quel secours encor vous en promettez-vous, Quand le ciel en fureur éclate contre nous? Seigneur, ne comptez plus, si voisin du naufrage, Que sur les immortels, ou sur votre courage. Sémiramis triomphe, Agénor est vainqueur: Rien n'a pu soutenir sa funeste valeur. Ce héros que le ciel, jaloux de votre gloire, Forma pour vous ravir tant de fois la victoire. Chéri d'elle encor plus que de Sémiramis, Inonde nos sillons du sang de vos amis. Mais ce n'est pas pour vous le sort le plus à craindre : Si j'en crois mes soupçons, que vous êtes à plaindre! Vous êtes découvert ; Mégabise a parlé. BÉLUS.

## Mégabise!

#### MADATE. Sans doute il a tout révélé.

Seigneur, il vous souvient que de notre entreprise Vous aviez nommé chef le traître Mégabise : Cet infidèle et moi nous nous étions promis De faire sous nos coups tomber Sémiramis: Déia , le bras levé , sa mort était certaine. Nous nous étions tous deux placés près de la reine, Tout prêts, en l'immolant, à vous proclamer roi. Mégabise un instant s'est approché de moi : « Gardons-nous d'achever , m'a-t-il dit, cher Madate.

- « Il faut qu'en lieux plus sûrs notre courage éclate.
- « Tu sais que nous verrons bientôt Sémiramis
- « Voler avec fureur parmi ses ennemis :
- « Laissons-la s'y porter sans nous éloigner d'elle. « Observons cependant cette reine cruelle. »
- Je ne sais quel soupcon tout-à-coup m'a saisi.

Je l'observais, seigneur, et Mégabise aussi. Le combat cependant de toutes parts s'engage, Et n'offre à nos regards qu'une effroyable image. Mégabise, ai-je dit, il est temps de frapper : La victime à nos coups ne saurait échapper : On ne se connaît plus; le désordre est extrême.... Je réserve, a-t-il dit, cet honneur pour moi-même; Et le lâche a tant fait, que par mille détours Il a de nos malheurs éternisé le cours. Seigneur, j'ai vu périr tous ceux que votre haine Avec tant de prudence armait contre la reine. Au retour du combat, jugez de ma douleur, Quand j'ai vu, l'œil terrible et rempli de fureur, Votre sœur en secret parler à Mégabise. A ce cruel aspect, peignez-vous ma surprise. Le perfide, à son tour surpris, déconcerté, De la reine à l'instant vers moi s'est écarté. Je l'attire aussitôt dans la forêt prochaine; Et là, sans consulter qu'une rage soudaine, Furieux, j'ai percé le sein où trop de foi Vous avait fait verser vos secrets malgré moi: J'ai mieux aimé porter trop loin ma prévoyance, Que de risquer vos jours par trop de confiance.

BÉLUS.

Tout est perdu, Madate; il n'en faut plus douter. Si tu pouvais savoir ce qu'il va m'en coûter.... Mais ce serait te faire une injure nouvelle, Que de cacher encor ce secret à ton zèle. Cher ami, ne crois pas qu'un soin ambitieux Arme contre sa sœur un frère furieux.

Ce n'est pas qu'à regret la fierté de mon âme
N'ait ployé jusqu'ici sous les lois d'une femme;
Mais je suis peu jaloux du pouvoir souverain.

Jamais sceptre sanglant ne souillera ma main:
Tu ne me verras point, quelque gloire où j'aspire,
Du sang des malheureux acheter un empire.
De soins plus généreux mon esprit agité,
N'aime que du devoir l'âpre sévérité.
Ce n'en est pas l'éclat, c'est la vertu que j'aime;
Je fais la guerre au crime, et non au-diadéme;
Je veux venger Ninus, et couronner son fils:
Voilà ce qui m'a fait soulever tant d'amis;
Et d'une sœur enfin qui souille ici ma gloire,
Je ne veux plus laisser qu'une triste mémoire.

MADATE.

Que parlez-vous, seigneur, d'un fils du grand Ninus? Toute la cour prétend que ce fils ne vit plus.

Depuis dix ans entiers qu'une fuite imprudente. Le dérobe à mes vœux et trompe mon attente, Je commence en effet à douter, à mon tour, S'il vit, et si je dois compter sur son retour. Les malheurs de son père ont trop rempli l'Asie, Pour retracer ici l'histoire de sa vie. L'univers, jusqu'à lui, n'avait point vu ses rois Couronner une femme et s'imposer ses lois. Tu sais comme ce prince, autrefois, si terrible, Devenu faible amant de monarque invincible,

Perdu d'un fol 'amour pour mon indigne sœur, Osa, de son vivant, s'en faire un successeur. Rien ne put me contraindre à celer ma pensée Sur ce coupable excès d'une flâme insensée. Mais je voulus en vain déchirer le bandeau : L'amour avait juré ce prodige nouveau. Tu sais quel prix suivit le don du diadême, Et l'essai que ma sœur fit du pouvoir suprême. Ninus fut égorgé sans secours, sans amis, Au pied du même trône où Ninus fut assis; Et pour comble d'horreurs, je vis la cour souscrire Aux noirs commencements de ce nouvel empire. Pour moi, je renfermai mon courroux dans mon cœur, Où les dieux l'ont laissé vivre de ma douleur. Mais redoutant toujours, après son parricide, De nouveaux attentats d'une reine perfide, Je lui ravis son fils, ce dépôt précieux Oue me cache à son tour la colère des dieux. Je m'étais aperçu que sa cruelle mère Craignait de voir en lui croître un vengeur sévère. J'engageai Mermécide à sauver de la cour Ce gage malheureux d'un trop funeste amour. Tu dois avoir connu ce fameux Mermécide. Sa farouche vertu, son courage intrépide. Il fit passer longtemps Ninias pour son fils; Mais ce secret parvint jusqu'à Sémiramis.

M A D A T E.
Seigneur, et par quel sort, dévoilant ce mystère,
N'a-t-elle point porté ses soupcons sur son frère?

#### BÉLUS.

J'employai tant de soins à calmer sa fureur, Que je ne fus jamais moins suspect à son cœur; Mais, craignant le courroux dont elle était saisie, Mermécide courut jusqu'au fond de l'Asie Cacher dans les déserts ce pupille sacré, Qu'à ses fidèles mains la mienne avait livré. Cependant, pour tromper une mère cruelle, De la mort de son fils je semai la nouvelle : On la crut, et bientôt j'eus la douceur de voir Mes projets réussir au gré de mon espoir. Ninias qui croissait, héros dès son enfance, Réchauffait chaque jour le soin de ma vengeance. Tu sais, pour occuper mon odieuse sœur, Tout ce que j'ai tenté dans ma juste fureur ; Par combien de détours, armé contre sa vie, J'ai de fois en dix ans soulevé l'Assyrie. Je fis plus : tu connais ma fille Ténésis, Délices de Bélus et de Sémiramis, Qui, l'entraînant partout où l'entraînent ses armcs, L'élève malgré moi dans le sein des alarmes, Et que rien jusqu'ici n'en a pu séparer, Mes dégoûts sur ce point n'osant se déclarer. D'elle et de Ninias, par un saint hyménée, Je formai le dessein d'unir la destinée, Pour rendre encor mon cœur, par un lien si doux, Plus avide du sang qu'exige mon courroux. Près de Sinope enfin je conduisis ma fille, Ce reste précieux d'une illustre famille :

Là, dans un bois aux dieux consacré dès longtemps, J'unis par de saints nœuds ces augustes enfants.
L'un et l'autre touchaient à peine au premier lustre,
Quand je serrai les nœuds de cet hymen illustre:
Avec tant de mystère on les unit tous deux,
Que tout, jusqu'à leur nom, fut un secret pour eux.
Depuis vingt ans mes yeux n'ont point revu le prince:
On le cherche sans fruit de province en province.
Depuis dix ans en vain Mermécide a couru
Après ce fils si cher tout-à-coup disparu.
Mais, qui vient nous troubler? quelle indiscrète audace!

## SCENE III.

## MERMÉCIDE, BÉLUS, MADATE.

## BÉLUS.

Que vois-je? Mermécide, est-ce toi que j'embrasse? Ah cher ami! le jour qui te rend à mes vœux Ne saurait plus pour nous être qu'un jour heureux. Du sort de Ninias ton retour va m'instruire...

### MERMÉCIDE.

Plaise au ciel que ce jour qui commence à nous luire, N'éclaire pas du moins le sort le plus affreux. Qui puisse menacer un cœur si généreux! Seigneur, n'attendez plus d'une recherche vaine. Un prince dont la vie est assez incertaine. Depuis dix ans entiers je parcours ces climats: J'ai fait deux fois le tour de ces vastes états. J'eusse dû mieux veiller, depuis cette journée.

Où par vous Ténésis à Sinope amenée, A la face des dieux, dans un bois consacré, Au roi de l'univers vit son hymen juré. Je crus que sa beauté qui devançait son âge, Fléchirait vers l'amour ce jeune et fier courage : Mais je ne vis en lui qu'une bouillante ardeur ; Déja sa destinée entraînait ce grand cœur. Je fis pendant dix ans des efforts inutiles Pour remplir Ninias de desirs plus tranquilles : Son cœur ne respirait que l'horreur des combats: Il rougissait souvent de me voir sans états. Déja, peu satisfait de n'avoir qu'un tel père, Il semblait de son sort pénétrer le mystère. Enfin il disparut, et je le cherche en vain. Mais, seigneur, de Bélus quel sera le destin? Hier, sans me fixer une route certaine, En attendant la nuit dans la forêt prochaine, Je vis un corps sanglant étendu sous mes pas, Qu'un reste de chaleur dérobait au trépas. J'en approche aussitôt : jugez de ma surprise Lorsque dans ce mourant je trouvai Mégabisc. Il méconnut longtemps ma secourable main; Mais ses regards sur moi s'arrêtant à la fin :

- « Que vois-je, me dit-il? Est-ce vous, Mermécide,
- « Qui , le cœur indigné des fureurs d'un perfide ,
- « Venez pour conserver le reste de ce sang « Que le cruel Madate a tiré de mon flanc?
- « C'est ainsi que Bélus traite un ami fidèle. »

A ces mots, peu content du succès de mon zèle,

Peut-être que la main qui prolongeait ses jours, Plus prudente, bientôt en eût tranché le cours, Si de quelques soldats la troupe survenue Ne m'eût forcé de fuir leur importune vue. Si Mégabise vit, nous sommes découverts. B É L U S, à Madate.

Trop prévoyant ami, qu'as-tu fait? tu nous perds.

MERMÉCIDE.

Non, seigneur; il ne faut que prévenir la reine:
C'est à nous désormais à servir votre haine.
Si Ninias n'est plus, c'est à vous de régner:
Vous me voyez tout prêt à ne rien épargner,
A vous immoler même un guerrier redoutable,
Imprudent défenseur d'une reine coupable.
Vous n'avez qu'à parler, seigneur; et cette main
Va percer dès ce jour et l'au te l'autre sein.
J'entends du bruit; on vient : c'est la reine elle-même.

BÉLUS.

Fuis, Mermécide, fuis; le péril est extrême. Sa haine trop avant t'a gravé dans son cœur, Pour abuser des yeux qu'instruirait sa fureur.

## SCENE IV.

SÉMIRAMIS, BÉLUS, TÉNÉSIS, MADATE, GARDES.

## SÉMIRAMIS.

Je triomphe, Bélus: une heureuse victoire Comblerait aujourd'hui mes desirs et ma gloire, Si le sort dangereux, même dans ses bienfaits, Ne m'eût fait triompher de mes propres sujets. Verrai-je encor longtemps la rebelle Assyrie Attaquer en fureur et mon sceptre et ma vie? Vous de qui la vertu soutenant le devoir, Contre mes ennemis fut toujours mon espoir, A qui j'ai confié les murs de Babylone, Ou plutôt partagé le poids de ma couronne, Mon frère, je ne sais, malgré ce nom si doux, Si mon cœur n'aurait pas à se plaindre de vous. Bé L. U.S.

De moi!

#### SÉMIRAMIS.

Je sais, Bélus, que de vos soins fidelles Je dois mieux présumer; mais enfin les rebelles De mes desseins contre eux sont si bien informés, Qu'ils sont tous présenus aussitôt que formés.

BÉLUS.

Suis-je de vos secrets le seul dépositaire? Et sur quoi fondez-vous un soupçon téméraire, Sur quelle conjecture, ou sur quelle action? Vous savez que mon cœur est sans ambition.

SÉMIRAMIS.

On me trahit: c'est tout ce que je puis vous dire. ( à ses gardes. )

Allez, c'en est assez. Et vous, qu'on se retire.
(à Ténésis.)

Princesse, demeurez. L'aimable Ténésis Sait qu'elle fut toujours chère à Sémiramis.

#### SCENE V.

## SÉMIRAMIS, TÉNÉSIS.

#### SÉMIRAMIS.

Je vois qu'on me trahit, et je crains votre père, Mais sans le soupçonner d'un odieux mystère; Et quand même il aurait mérité mon courroux, Mon injuste rigueur n'irait point jusqu'à vous. TÉNÉSIS.

Au grand cœur de Bélus rendez plus de justice : Sa vertu n'admet point un si noir artifice.

### SÉMIRAMIS.

C'est de cette vertu que je crains les transports. Bélus ne me tient point compte de mes remords: Quelque tendre amitié que m'inspire mon frère, Je crois toujours en lui voir un juge sévère, Dont les troubles cruels qui déchirent mon cœur Me font plus que jamais redouter la rigueur. De quel œil verra-t-il une superbe reine, Le front humilié d'une honteuse chaîne? Ninus, que de ta mort le ciel s'est bien vengé! Ma chère Ténésis, que mon cœur est changé! Cette Sémiramis si fière et si hautaine, Du sort de l'univers arbitre et souveraine, Rivale des héros dont on vante les faits. Qui de son sexe enfin n'avait que les attraits; Vile esclave au milieu de la grandeur suprême, Maîtresse des humains, ne l'est plus d'elle-même. Je ne triomphe pas de tous mes ennemis:
Qu'il en est que mon cœur voudrait avoir soumis!
Je vois que Ténésis, indignée et surprise,
Condamne des transports que sa vertu méprise:
Mais de notre amitié les liens sont trop doux,
Pour me permettre encor quelques secrets pour vous.
Je vous en dis assez pour vous faire comprendre
Tout ce que ma fierté craint de vous faire entendre.

#### TÉNÉSIS.

Je conçois aisément qu'une cruelle ardeur
De vos jours malgré vous a troublé la douceur.
Le reste est un secret que mon respect, madame,
Me défend de chercher jusqu'au fond de votre âme.
Votre défuite en vain me suppose un vainqueur:
J'ignore qui s'est pu soumettre un si grand cœur;
Je n'ose le chercher dans la foule importune
Qu'attire sur vos pas votre auguste fortune.
J'avais cru jusqu'ici, que pour plaire à vos yeux
Il fallait ou des rois, ou des enfants des dieux.

#### SÉMIRAMIS.

Et voilà ce qui met le trouble dans mon âme, Et qui me fait rougir d'une honteuse flâme. Agénor inconnu ne compte point d'aïeux Pour me justifier d'un amour odieux.

TÉNÉSIS.

Agénor!

SÉMIRAMIS.

Le voilà, ce vainqueur redoutable, Qu'un front sans ornement ne rend pas moins aimable; Madame, et quel dessein a-t-il donc pu former? En aimant Agénor, que prétend-il?

SÉMIRAMIS.

L'aimer ; Et , si ce n'est assez , lui partager encore Un sceptre qu'aussi bien mon amour déshonore.

TÉNÉSIS.

Ah ciel! et que dira l'univers étonné?

A quels soins ce grand cœur s'est-il abandonné?

s É M I B A M I S.

J'ai fait taire ma gloire, et tu veux que je craigne Les discours importuns de ceux sur qui je règne! Ténésis, plât aux dieux que mon funeste amour N'eût d'autres ennemis à combattre en ce jour! Je braverais bientôt ce que dira l'Asie:
Ce n'est pas là l'effroi dont mon âme est saisie.
Qu'aux mortels indignés le ciel se joigne encor, De l'univers entier je ne crains qu'Agénor.
C'est ce rebelle cœur que je voutrais soumettre, Et c'est ce que le mien n'oscrait se promettre.
Des Mèdes aujourd'hui je l'ai déclaré roi;
Mais je l'élève en vain pour l'approcher de moi;
En vain, dans les transports de mon amour extrême, Sur son front dépouillé j'attache un diadème.

Pour toucher ce héros, mes bienfaits superflus Echauffent sa valeur, et ne font rien de plus. De tant d'amour, hélas! faible reconnaissance! Ses exploits font encor toute ma récompense. Ténésis, c'est à toi que ma flâme a recours: Souffre que de tes soins j'implore le secours: C'est sur eux désormais que mon cœur se repose. Tu sais ce que pour moi notre amitié t'impose; J'en exige aujourd'hui des efforts généreux....

TÉNÉSIS.

Hé! que puis-je pour vous qui réponde à vos vœux?

Il faut faire approuver mon amour à mon frère, Fléchir en sa faveur sa vertu trop austère, Retenir dans son cœur des leçons que je crains. Pour relever le mien tous reproches sont vains. Ce n'est pas tout : il faut de l'amour le plus tendre Informer un héros qui le voit sans l'entendre ; Soulager sur ce point mon courage abattu, Quand ma timidité fait toute ma vertu. J'ai détrôné des rois , porté partout la guerre ; Nul héros plus que moi n'a fait trembler la terre ; Tout respecte ma voix, et je crains de parler: Le seul nom d'Agénor suffit pour me troubler : Je ne sais quoi dans lui me fait sentir un maître. C'est ainsi que l'amour en ordonne peut-être. Peins-lui si bien le feu qui dévore mon cœur, Qu'à son tour ce héros reconnaisse un vainqueur; Et si l'amour pour moi n'avait rien à lui dire,

Tente du moins son cœur par l'offre d'un empire. Ce guerrier va bientôt se montrer à nos yeux. Pour moi, que mille soins rappellent dans ces lieux, Adieu; pour un moment souffire que je te laisse. Ma chère Ténésis, pardonne à ma faiblesse. Des soins dont sur ta foi mon amour s'est remis, Juge par ses transports quel en sera le prix.

## SCENE VI.

### TÉŅÉSIS.

Est-ce à moi, juste ciel! que ce discours s'adresse? Qu'oses-tu m'avouer, téméraire princesse? Que je plains ton amour, faible Sémiramis, Si son espoir dépend des soins de Ténésis! Pour t'en remettre à moi du succès de ta flame, Je vois bien que tu n'as consulté que ton âme: Tu m"aurais mieux caché ses secrets odieux. Si l'amour d'un bandeau n'avait couvert tes yeux. Et toi, cruel amour qui me poursuis sans cesse, Est-ce pour éprouver une triste princesse Qui t'ose disputer l'empire de son cœur, Que tu m'as confié les soins d'une autre ardeur? Tu ne peux mieux combler ta vengeance fatale, Qu'en me faisant servir les feux de ma rivale; Et, pour comble de maux, quelle rivale encor! Quel triomphe pour toi, redoutable Agénor! J'ai dédaigné tes soins ; ma fierté trop farouche A vingt fois étouffé tes soupirs dans ta bouche ;

Et l'amour jusques-là vient de m'humilier. Que peut-être à mon tour il faudra supplier. Entre une reine et moi , sur quoi puis-je prétendre Que ton cœur un moment balance pour se rendre? S'il se laisse éblouir par les offres du sien, Que de mépris suivront la défaite du mien! Hé!que m'importe, hélas! qu'Agénor me méprise? Est-ce assez pour l'aimer qu'une autre m'autorise? Un cœur né sans vertu, sans honneur et saus foi, Peut-il être en effet un exemple pour moi? Que dis-je? · Quoi ! déja ma prompte jalousie Joint l'outrage aux transports dont mon âme est saisie! Ténésis, pour te faire un généreux effort, Songe que tu n'es plus maîtresse de ton sort. Ah Bélus! plût aux dieux qu'en mon triste hyménée Mon cœur eût de ma main subi la destinée! Vains regrets! C'est assez, égarements jaloux; Mon austère vertu n'est point faite pour vous. Parlons, n'exposons pas la tête de mon père Aux noirs ressentiments d'une reine en colère. Que de malheurs suivraient son amour outragé! Puisqu'à servir ses feux mon cœur est engagé, Instruisons Agénor de cet amour funeste ; A mes faibles attraits laissons le soin du reste. Vains desirs, taisez-vous pour la dernière fois: C'est à d'autres que vous qu'il faut prêter ma voix.

FIN DU PREMIER ACTE

## ACTE SECOND.

## SCENE I.

## AGÉNOR, MIRAME.

## AGÉNOR.

Ou suis-je? dans quels lieux la fortune me guide! Dieux, que réservez-vous au fils de Mermécide? Vains honneurs qu'Agénor n'a que trop recherchés, Sous vos appas flatteurs que de soins sont cachés! Depuis dix ans entiers éloigné de mon père, Loin de me rapprocher d'une tête si chère, Je transporte mes dieux en ce fatal séjour, Pour n'y sacrifier qu'au seul dieu de l'amour. Mais que j'en suis puni! Que l'hymen, cher Mirame, Se venge avec rigueur d'une coupable flâme! Moi, qui longtemps porté de climats en climats Fis le destin des rois, subjuguai tant d'états; Qui semblais, pour me faire une gloire immortelle, N'avoir plus à domter qu'une reine cruelle ; Quand l'univers en moi croit trouver un vengeur, Mon bras de son tyran devient le défenseur! Enchanté malgré moi des exploits d'une reine Qui ne devrait peut-être exciter que ma haine, Je viens en imprudent grossir des étendards Sous qui l'amour m'a fait tenter tant de hasards.

Pourrais-je sans rougir imputer à la gloire Des faits où Ténésis attache la victoire ? Tai tout fait pour lui plaire, et mon œur jusqu'ici N'a dans ce triste soin que trop mal réussi.

## MIRAME.

Eh quoi! seigneur, l'éclat d'un nouveau diadême Ne pourra dissiper votre douleur extrême! Voulez-vous, trop sensible aux peines de l'amour, Le front chargé d'ennuis, vous montrer à la cour? Songez que ce vain peuple, attentif à vous plaire, En volant sur vos pas, de plus près vous éclaire. Après ce que pour vous a fait Sémiramis....

#### AGÉNOR.

Laissons là ses bienfaits : parle de Ténésis; Dans ces superbes lieux voilà ce qui m'amène : Tout autre soin ne fait que redoubler ma peine.

### MIRAME.

Seigneur, vous n'êtes plus dans ces camps où vos pas Navaient d'autres témoins que les yeux des soldats. Agénor y voyait Ténésis sans contrainte; Le courtisan oisif n'y causait nulle crainte; La reine, dont la guerre occupait tous les jours, A vos amours d'ailleurs laissait un libre cours: Mais c'est ici qu'il faut dans le fond de votre âme Renfermer les transports d'une indiscrète flâme. Sémiramis, en proie à la plus vive ardeur, Laisse trop voir le feu qui dévore son cœur, Pour oser vous flatter de tromper sa tendresse. Songez à quels périls vous livrez la princesse.

#### AGÉNOR.

Je ne le sais que trop, et c'est le seul effroi Qui de tant de dangers soit venu jusqu'à moi; D'autant plus alarmé , que , déja las de feindre , Mon cœur n'est point nourri dans l'art de se contraindre. Mirame, tu connais jusqu'où va mon malheur, Et tu peux condamner l'excès de ma donleur! Dieux cruels! fallait-il prendre tant de vengeance De l'oubli d'un serment juré dans mon enfance? Mais qu'ai-je à redouter? et qu'importe à mes feux Que la reine en courroux se déclare contre eux? Ce n'est pas sous ses lois que le ciel m'a vu naître; Et l'amour jusqu'ici n'a point connu de maître. J'avoûrai cependant que l'éclat de ces lieux A plus ému mon cœur qu'il n'a frappé mes yeux. Je ne sais, mais l'aspect des murs de Babylone M'a rempli tout-à-coup d'un trouble qui m'étonne : Quoi que m'inspire enfin leur redoutable aspect, Ces lieux n'ont rien qui doive exciter mon respect; A la reine, en un mot, nul devoir ne m'engage. Ses bienfaits, quels qu'ils soient, sont dus à mon courage. C'est assez que ce jour m'ait vu déclarer roi, Pour ne vouloir ici dépendre que de moi. Souffre que j'en excepte une princesse aimable, Qui soumit d'un coup-d'œil un courage indomtable Qui peut-être aurait moins fait pour Sémiramis, Si le sort à mes yeux n'eût offert Ténésis. Mais je la vois; vers nous c'est elle qui s'avance. Laisse-moi seul ici jouir de sa présence.

Prends garde cependant que la reine en ces lieux Ne trouble un entretien qui m'est si précieux.

## SCENE II.

## AGÉNOR, TÉNÉSIS.

TÉNÉSIS.

Je vous cherche, seigneur.

AGÉNOR.

Moi, madame?

TÉNÉSIS.

Oui, vous-même,

Et vous cherche de plus par un ordre suprême. Pour remplir votre espoir par des soins éclatants , Je viens vous révéler des secrets importants.

AGENOR.

Quel que soit le dessein qui vers moi vous adresse, Madame, plût au ciel, dans le soin qui vons presse, Que de tous les secrets qu'on veut me révéler, A quelques-uns des miens un seul pût ressembler! Que, las de les garder, mon cœur souffre à les taire! TÉNÉSIS.

Je n'en viens point, seigneur, pénétrer le mystère; Je n'ai pas prétendu vons déclarer les miens, Et votre cœur pour lui peut réserver les siens: Le soin de les savoir n'est pas ce qui m'amène. Je ne m'empresse ici que pour ceux de la reine.

AGÉNOR.

Ah madame! daignez vous épargner ce soin:

Votre zèle pour elle irait en vain plus loin:
Je ne veux rien savoir des secrets de la reine,
Que lorsqu'il faut servir sa justice ou sa haine.
Ministre à son courroux malgré moi dévoué,
Combien de fois mon cœur m'en a désavoué!
S'il s'agissait ici de domter les rebelles,
Ou de tenter encor des conquêtes nouvelles,
On ne vous aurait pas confié ces secrets.
Quoique tout soit sur moi possible à vos attraits,
La reine, dont l'Asie admire la prudence,
A-t-elle pu si mal placer sa confidence?
Et quel est son espoir, ou plutôt son erreur?
Que vous pénétrez peu l'une et l'autre en mon cœur!

TÉNÉSIS.

Qu'elle s'abuse ou non sur ce qu'elle en espère, Vous pourrez avec elle éclaircir ce mystère: Je ne me charge ici que de vous informer Qu'Agénor de la reine a su se faire aimer; Que l'unique bonheur ou son grand cœur aspire, Seigneur, c'est de vous voir partager cet empire. Sa tendresse et sa main sont d'un assez grand prix Pour ne pas s'attirer un injuste mépris.

AGÉNOR.

Les dieux, pour ajouter à sa grandeur suprême, Eussent-ils dans ses mains mis leur puissance même, Il est pour Agénor un bien plus précieux Que toutes les grandeurs de la reine et des dieux. Mais, puisque malgré moi vous avez pu m'apprendre Ce dangereux secret que je craignais d'entendre, Madame, permettez que mon cœur à son tour, Entre la reine et vous, s'explique sans détour. J'aime, je l'avoûrai: mon courage inflexible N'a pu me préserver d'un penchant invincible: Un regard a suffi pour mettre dans les fers Celui qui prétendait y mettre l'univers. J'aime. Le digne objet pour qui mon cœur soupire, Quoiqu'il ne brille point par l'éclat d'un empire, N'en mérite pas moins, par sa seule beauté, Tout l'hommage qu'on rend à la divinité: Le ciel mit dans son cœur la vertu la plus pure Dont il puisse enrichir les dons de la nature. Jugez, à ce portrait que je n'ai point flatté, Si le nom de la reine y peut être ajouté. Vous me vantez en vain son rang et sa tendresse; En vain à la servir votre bouche s'empresse : Que pourrait-elle, hélas! me dire en sa faveur, Que vos yeux aussitôt n'effacent de mon cœur? Ah! ne les armez point d'une injuste colère, Princesse; mon dessein n'est point de leur déplaire: Les miens ne sont ouverts que pour les admirer, Et mon cœur n'était fait que pour les adorer. TÉNÉSIS.

Je n'ai que trop prévu que l'amour de la reine Exciterait en vous une audace si vaine; Et mesurant bientôt tous les cœurs sur le sien, Que parmi les vaincus vous compteriez le mien. Fier de tant de hauts faits, vous avez cru peut-être Que la seule valeur vous en rendrait le maître; Mais, si jamais l'amour le soumet à vos lois, Ce sera le plus grand de vos fameux exploits. Vingt royaumes conquis, l'Egypte subjuguée, L'Afrique en ses déserts par vous seul reléguée, N'ont que trop signalé votre invincible cœur, Sans enchaîner le mien au char de leur vainqueur. Seigneur, et quel espoir a donc pu vous promettre Qu'à vos desirs un jour vous pourriez le soumettre? Car, si vous n'en eussiez jamais rien attendu, Vous auriez mieux gardé le respect qui m'est dû. J'estimais kos vertus, et ce n'est pas sans peine Que je vous vois chercher à mériter ma haine. Je ne vous parle point du péril où vos feux Exposent tous les miens, et moi-même avec eux: Vous l'auriez dû prévoir : une plus belle flâme De ce soin généreux eut occupé votre âme. Je veux bien vous eacher d'autres secrets encor Plus terribles cent fois pour l'amour d'Agénor : Mais, si vous en voulez pénétrer le mystère, Daignez, si vous l'osez, interroger mon père. Il vient : vous en pourrez mieux apprendre aujourd'hui Ce qu'il faut espérer de sa fille et de lui.

( Elle sort.)

A G É N O R, seul. Qu'entends-je? quel mépris l'Ahl c'en est trop, ingrate; Vous n'abuser ez plus d'un amour qui vous flatte. Mais j'apercois Bélus; fuyons un entretien

Qui ne peut plus qu'aigrir et son cœur et le mien.

### SCENE III.

# BÉLUS, AGÉNOR.

BÉLUS.

Arrêtez un moment: j'ai deux mots à vous dire, Qui me regardent, vous, la reine, et tout l'empire. Au mépris de son sang, plus encor de nos lois Qui n'ont jamais admis d'étrangers pour nos rois, De ma sœur et de vous on dit que l'hyménée, Seigneur, doit dès ce jour unir la destinée. L'esprit avec justice indigné de ce bruit, J'ai voulu par vous-même en être mieux instruit.

Si ce bruit, quel qu'il soit, a de quoi vous surprendre, De la reine, seigneur, ne pouvicz-vous l'apprendre?

BÉLUS.

Ah! je ne sais que trop ses projets insensés.

AGÉNOR.

Et moi de vos secrets plus que vous ne pensez.

Si jamais votre cœur fut vraiment magnanime , Vous n'aurez donc pour moi conçu que de l'estime.

A G É N O R.

Je ne démêle point les divers intérêts
Qui vous font en ces lieux former tant de projets.
Il m'a suffi , savant dans l'art de les détruire ,
D'en préserver l'état, mais sans vouloir vous nuire.
Ce discours vous surprend; mais , prince , poursuivez ,

- Services

Et ne regardez point ce que vous me devez.

BÉLUS.

Je vous devrais beaucoup pour tant de retenue, Si la cause, seigneur, m'en était mieux connue. Mon cœur n'est point ingrat; cependant je sens bien Qu'il voudrait vous hair, et ne vous devoir rien,

Je vais donc aujourd'hui, par un aveu sincère, Justifier ici cette haine si chère. Vous avez cru sans doute, en votre vain courroux, Qu'un étranger sans nom fléchirait devant vous, Et surtout au milieu d'une cour ennemie Où l'on voit sa puissance encor mal affermie; Que vous n'aviez, seigneur, qu'à venir m'annoncer Qu'à l'hymen de la reine il fallait renoncer, Pour me voir au dessein de conserver ma vie Sacrifier l'espoir de régner sur l'Asie. Mais de mes ennemis je brave les projets: Je crains peu la menace, encor moins les effets; Et si jamais l'amour m'entraînait vers la reine, Je ne consulterais ni Bélus, ni sa haine. Mais, pour un autre objet des longtemps prévenu, Dans des liens plus doux mon cœur fut retenu. Votre fille, seigneur, est celle que j'adore, Ou que sans ses mépris j'adorerais encore.

Ma fille! Ténésis?

AGÉNOR. Un captif tel que moi

BÉLUS.

Honorerait ses fers, même sans qu'il fût roi.

Seigneur, si mes secrets ont besoin de silence, Les vôtres n'avaient pas besoin de confidence. Quoi! d'aïeux sans éclat Agénor descendu, A l'hymen de ma fille aurait-il prétendu?

AGÉNOR.

On vante peu le sang dont j'ai reçu la vie;
Mais je n'en connais point à qui je porte envie:
D'aucun soin sur ce point mon œur n'est combattu,
Le destin m'a fait naître au sein de la vertu;
C'est elle qui prit soin d'élever mon enfance,
Et ma gloire a depuis passé mon espérance.
Quiconque peut avoir un œur tel que le mien,
Ne connaît point de sang plus digne que le sien;
Et quand j'ai recherché votre auguste alliance,
J'ai compté vos vertus, et non votre naissance.

B É L U S.

Cest elle cependant qui décide entre nous.

Il est plus d'un mortel aussi vaillant que vous;

Mais je n'en connais point, quelque grand qu'il puisse être,

Dont le sang d'où je sors ne doive être le maître.

La valeur ne fait pas les princes et les rois:

Ils sont enfants des dieux, du destin et des lois.

La valeur, quels que soient ses droits et ses maximes,

Fait plus d'usurpateurs que de rois légitimes.

Si la valeur, plutôt que la splendeur du sang,

Au dessus des humains pouvait nous faire un rang,

Il n'est point de soldats qu'un peu de gloire inspire,

Qui ne pût à son tour aspirer à l'empire.
En vain sur vos exploits vous fondez votre espoir:
Vous voilà revêtu de l'absolu pouvoir;
Mais comment? et par qui? Seigneur, une couronne
N'est jamais bien à nous si le sang ne la donne.
La reine comme moi sort de celui des dieux;
Elle règne: est-ce assez pour oser autant qu'eux?
Imitons leur justice, et non pas leur puissance:
L'équité doit régler et peine et récompense.
Quoi qu'il en soit, parmi de peu dignes aïeux
Ma fille n'ira point mêler le sang des dieux.
Sur un sang aussi beau si votre amour se fonde,
Venez la disputer au souverain du monde.

AGÉNOR. L'orgueil de ces grands noms n'éblouit point mes yeux : Le mien, sans ce secours, est assez glorieux Pour ne rien voir ici dont ma fierté s'étonne. Un guerrier généreux que la vertu couronne, Vaut bien un roi formé par le secours des lois : Le premier qui le fut n'eut pour lui que sa voix. Quiconque est élevé par un si beau suffrage, Ne croit pas du destin déshonorer l'ouvrage. Seigneur, à Ténésis je réservais ma foi, Parceque mon amour la crut digne de moi: J'ai voulu vous l'offrir, dans la crainte peut-être De me voir obligé de vous donner un maître. La reine m'offre ici l'empire avec sa main : Puisque vous m'y forcez, ce sera dès demain; Ne fût-ce qu'à dessein, seigneur, de vous instruire

Qu'un soldat n'en est pas moins digne de l'empire. BÉLUS.

Hé bien! poursuivez donc, tâchez de l'obtenir; Mais songez aux moyens de vous y maintenir.

( Il sort. )

AGÉNOR, seul.

Ah! dût-il m'en coûter le repos de ma vie, Je veux de leur mépris punir l'ignominie. La reine vient: parlons, irritons son ardeur, Associons ma haine aux transports de son œur; Employons, s'il se peut, à flatter sa tendresse, Le moment de raison que mon dépit me laisse.

### SCENE 1 V.

# SÉMIRAMIS, AGÉNOR.

# SÉMIRAMIS.

Invincible héros, seul appui de mes jours, A quel autre aujourd'hui pourrais-je avoir recours? Je viens de pénétrer le plus affreux mystère. On me trahit, seigneur, et le traître est mon frère. Cette austère vertu dont se parait l'ingrat, Ne servait que de voile au plus noir attentat, Comblé de tant d'honneurs, ce perfide que j'aime, De mes propres bienfaits s'arme contré moi-même C'est lui dont la fureur, séduisant mes sujets; M'en fait des ennemis déclarés ou secrets. L'auriez-vous soupçonné d'une action si noire?

### AGÉNOR.

D'un prince tel que lui vous devez peu la croire.

SÉMIRAMIS.

Seigneur, il n'est plus temps de le justifier : Il ne faut plus songer qu'à le sacrifier. Ma tendresse pour lui ne fut que trop sincère; Je n'en ai que trop fait pour cet indigne frère, Malgré moi : car enfin , ce n'est pas d'aujourd'hui Que mon cœur en secret s'élève contre lui. Si vous saviez quelle est la fureur qui le guide, Et tout ce qu'en ces lieux méditait le perfide! Il en veut à vous-même, à mon trône, à mes jours, Si de tant de complots vous n'arrêtez le cours. Mourant, percé de coups par l'ordre de ce traître. Mégabise, seigneur, dans ces murs va paraître: Je le fais en secret apporter en ces lieux.

#### AGÉNOR.

Madame, devez-vous en croire un furieux? Il est vrai qu'il accuse et Bélus et Madate.

# SÉMIRAMIS.

Vous voyez s'il est temps que ma vengeance éclate. AGÉNOR.

Il faut dissimuler un si juste courroux : Bélus est dans ces lieux aussi puissant que vous. Gardez-vous d'éclater : plus que jamais , madame , Vous devez renfermer vos transports dans votre âme. Tout un peuple, pour lui prêt à se déclarer....

### SÉMIRAMIS.

Eh bien! pendant la nuit il faut s'en assurer.

C'est de vous que j'attends cet important service, Vous, pour qui seul ici j'ordonne son supplice. Seigneur, vous vous troublez! Je ne sais quels transports Eclatent dans vos yeux malgré tous vos efforts.

AGÉNOR.

Reine, je l'avoûrai, qu'à regret contre un frère Mon bras vous prêterait ici son ministère : Non que de vous servir il néglige l'emploi, Mais daignez le commettre à quelque autre que moi. Vous ne m'en verrez pas moins prompt à vous défendre, Contre des jours si chers si l'on ose entreprendre.

SÉMIRAMIS.

Ah seigneur ! ce n'est pas l'intérêt de mes jours Qui me fait d'un héros implorer le secours. Plût au ciel que Bélus n'en voulût qu'à ma vie! D'un courroux moins ardent on me verrait saisie. Mais, hélas! le cruel attaque en sa fureur Tout ce qui fut jamais de plus cher à mon cœur: Ce n'est qu'à le sauver que ma tendresse aspire, Et ce n'est pas pour moi que je défends l'empire. Seigneur, si Ténésis eût rempli mon espoir, Mon cœur n'aurait plus rien à vous faire savoir; Et le vôtre du moins, plein de reconnaissance, Rassurerait du mien la timide espérance.

AGÉNOR.

La princesse a daigné, dans un long entretien.... SÉMIRAMIS.

Hé quoi ! vous l'avez vue, et ne m'en dites rien !

On sait tout, cependant on garde un froid silence!

On se trouble, on soupire, et même en ma présence! Quels regards! quel accueil! et qu'est-ce que je voi? Sans doute on vous aura prévenu contre moi. Ah seigneur! pardonnez ces pleurs à mes alarmes, Et n'accusez que vous de mes premières larmes.

AGÉNOR.

Quand on est comme vous si ressemblante aux dieux,
Dans le cœur des mortels on devrait lire micux.
Que n'en doit point attendre une reine si belle?
Quel cœur à ses desirs pourrait être rebelle?
Sans vous offiri ici des soupirs ni des soins,
Peut-être qu'Agénor n'en aimera pas moins.
Son cœur, né pour la guerre et non pour la tendresse,
Des camps qui l'ont nourri garde encor la rudesse;
Et je crois qu'en effet vous n'en attendez pas
Des vulgaires amants les frivoles éclats:
Mais, tel qu'il est enfin, si ce cœur peut vous plaire,
J'accepte tous les dons que vous voulez me faire.

s É M I R A M I S.

Que vous me rassurez par un aveu si doux!
Qu'avec crainte, seigneur, j'ai paru devant vous!
Hélas! sans se flatter, une reine coupable
Pouvait-elle espérer de vous paraître aimable?
Pour toucher votre cœur, je n'ai que mes transports;
Pour me justifier, je n'ai que mes remords.
Mais que dis-je? et pourquoi me reprocher un crime
Que mon amour pour vous va rendre légitime?
Si jamais dans le sang mes mains n'eussent trempé,
Si quelque heureux forfait ne me fût échappé,

Je ne goûterais pas la douceur infinie
De pouvoir vous aimer le reste de ma vie.
Veuez, seigneur, venez donner à l'univers,
Qui me vit si longtemps lui préparer des fers,
Un spectacle pompeux qu'il n'osait se promettre:
C'est de voir à son tour un mortel me soumettre.
Venez, pay un hymen si cher à mes souhaits,
Du perfide Bélus confondre les projets.
Par ces nœuds dont je cours hâter l'auguste fête,
Venez de l'univers m'annoncer la conquête.
Hélas! je l'ai privé du plus grand de ses rois;
Mais je lui rends en vous plus que je ne lui dois.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIEME.

# SCENE I. BÉLUS, MADATE.

RÉLUS.

MADATE, c'en est fait; la fortune cruelle A juré que ma sœur l'éprouverait fidelle." Le traître Mégabise, à tes coups échappé, Nous vend cher à tous deux le trait qui l'a frappé: Il a de nos complots fait avertir la reine. Et je sais que près d'elle en secret on l'amène. Il ne nous reste plus, dans un si triste sort. D'autre espoir que celui d'illustrer notre mort. Mourons : mais, s'il se peut, avant qu'on nous opprime, Honorons mon trépas de plus d'une victime. Seul espoir dont mon cœur s'est trop entretenu, Imprudent Ninias, qu'êtes-vous devenu?

MADATE.

Seigneur, dès que le sort contre nous se déclare, Que pourrait contre lui la vertu la plus rare? Et quel espoir encor peut vous être permis Dans ces perfides lieux à la reine soumis? C'est loin d'ici qu'il faut conjurer un orage Que prétendrait en vain braver votre courage. BÉLUS.

Qui? moi ! qu'en fugitif j'abandonne ces lieux!

Mes ennemis y sont, et je ne cherche qu'eux. Le ciel même dût-il m'accabler sous sa chûte, Mon cœur n'est pas de œux que le péril rebute: Il n'a jamais formé que d'illustres desseins, Et ma perte aujourd'hui n'est pas ce que je crains. As-tu fait de ma part avertir Mermécide? C'est de lui que j'attends un conseil moins timide. Il vient: cours cependant informer Agénor, Qu'un moment sans témoins je veux le voir encor. Je conçois un projet qui flatte ma vengeance, Et rend à mon courroux sa plus chère espérance.

### SCENE II.

# BÉLUS, MERMÉCIDE.

## вÉ, LUS.

Mermécide, sais-tu jusqu'où vont nos malheurs? Que ce funeste jour nous prépare d'horreurs! Nous sommes découverts, et bientôt de la reine Nous allons voir sur nous tomber toute la haine.

# MERMÉCIDE.

Je vous ai déja dit, seigneur, que cette main N'attend qu'un mot de vous pour lui percer le sein. Malgré le faix des ans, l'âge enfin qui tout glace, Je seus par vos périls réchausser mon audace. Prononcez son arrêt, condamnez votre sœur; J'immole avant la nuit elle et son défenseur. Il semble qu'avec nous le sort d'intelligence Livre à tous vos desseins ce guerrier sans défense.

#### BÉLUS.

Non, Mermécide, non, je n'y puis consentir: Epargne à ma vertu l'horreur d'un repentir. Mon bras ne s'est armé que pour punir des crimes, Et non pour immoler d'innocentes victimes. Je l'ai vu ce héros : tremblant à son aspect, Je n'ai senti pour lui qu'amour et que respect. De quel crime en effet ce guerrier redoutable Envers les miens et moi peut-il être eoupable? On n'est point criminel pour être ambitieux. On offre à ses desirs un trône glorieux: A ses vœux les plus doux moi scul ici contraire. Je dédaigne un héros qui m'est si nécessaire ; Cependant je l'estime, et je sens dans mon cœur Je ne sais quel penchant parler en sa faveur. Je n'ai peut-être ici qu'avec trop d'imprudence Laissé d'un vain mépris éclater l'apparence. Perdons ma sœur ; pour lui , consens à l'épargner : Loin de le perdre, il faut tâcher de le gagner. Je sais un sûr moyen de l'armer pour moi-même ; Que te dirai-je enfin? c'est Ténésis qu'il aime.

MERMÉCIDE.

Mais pour en disposer, seigneur, est-elle à vous?

Ninias, engagé dans des liens si doux, En a gardé peut-être une tendre mémoire.

BÉLUS.

Cette union n'était que trop chère à ma gloire. Qui doit plus que Bélus en regretter les nœuds? Cet hymen aurait mis le comble à tous mes vœux. Mais un plus digne soin veut qu'on lui sacrifie L'espoir qu'eut Ténésis au trône de l'Asie: Il faut à Ninias conserver désormais Un sceptre qui doit scul attirer ses souhaits. Ma fille fut à lui; mais ce n'est pas un gage Qui lui puisse assurer un si noble avantage. A son premier hymen arrachons Ténésis, Si je veux d'un second priver Sémiramis. Ninias n'aurait plus qu'une espérance vaine, Si jamais Agénor s'unissait à la reine. Enfin, puisque le sort m'y contraint aujourd'hui, Il faut sans murmurer descendre jusqu'a hui, En de honteux liens engager ma famille, Aux yœux d'un inconnu sacrifier ma fille.

M E R M É C I D E.

Mais si de son hymen il dédaignait l'honneur?

B É L U S.

Je l'abandonne alors à toute ta fureur.

Adieu. Bientôt ici ce guerrier doit se rendre:
Entces lieux cependant songeons à nous défendre;
Disperse nos amis autour de ce palais;
Qu'aux troupes de la reine ils en ferment l'accès.
Il faut des plus hardis, commandés par moi-même,
Placer ici l'élite en ce péril extrême;
Semer de toutes parts des bruits séditieux
Qui puissent ranimer les moins audacieux;
Dire que Ninias voit encor la lumière,
Un'il revient pour venger le meurtre de son père.
Je veux de ce faux bruit faire trembler ma sœur;

Porter le désespoir jusqu'au fond de son cœur. Tandis qu'ici tu vas signaler ton courage, Que ma vertu du mien va faire un triste usage!

## SCENE III.

#### BÉLUS.

Enfin, c'en est donc fait : me voilà parvenu Au point de m'abaisser aux pieds d'un inconnu; De flatter une ardeur que j'ai tant méprisée, Mais que le sort injuste a trop favorisée! De l'espoir le plus doux il faut me dépouiller, Et du sang de ma sœur peut-être me souiller. Telle est donc de ces lieux l'influence cruelle. Que même la vertu s'y rendra criminelle ; Et lorsque de ses soins la justice est l'objet, Elle y doit emprunter le secours du forfait. Dieux jaloux, dont j'ai tant imploré la vengeance, Confiez-m'en du moins l'invincible puissance. Si tel est de mon sang le malheureux destin Qu'il y faille ajouter un crime de ma main, Que l'astre injurieux qui sur ce sang préside Lui doive un assassin après un parricide. Grands dieux, si vous n'osez vous joindre à mon courroux, Daignez pour un moment m'associer à vous. On vient : c'est l'étranger. Que de trouble à sa vue S'élève tout-à-coup dans mon âme éperdue!

# SCENE IV.

# AGÉNOR, BÉLUS.

#### вки us.

N'est-ce point abuser des moments d'Agénor, Que de vouloir ici l'entretenir encor? Seigneur, sans me flatter d'une vaine espérance, Puis-je attendre de vous un peu de confiance? Après un entretien mêlé de tant d'aigreur, Puis-je en espérer un plus conforme à mon cœur?

AGÉNOR.

Dès qu'il en bannira l'orgueil et la menace, Qu'il n'ira point lui-même exciter mon audace, Bélus peut-il penser qu'Agénor aujourd'hui Manque de confiance ou de respect pour lui?

#### BÉLUS.

Je vais donc avec vous employer un langage Dont jamais ma fierté ne me permit l'usage. Je vois sur votre front une auguste candeur, Don du ciel que n'a point démenti votre cœur, Qui semble m'inviter à vous ouvrir sans crainte Celui d'un prince né sans détour et sans feinte. Mais, avant qu'à vos yeux de mes desseins secrets -Je développe ici les sacrés intérêts, Il m'importe, seigneur, de regagner l'estime D'un cœur que je ne puis croire que magnanime. Vous avez cru sans doute, instruit de mes desseins, Que l'ambition seule avait armé mes mains, En effet, à me voir appliqué sans relâche

Aux malheureux complots où mon courroux m'attache, Qui ne croirait, seigneur, du moins sans m'offenser, A de honteux soupçons pouvoir se dispenser? Mais ce n'est pas sur moi, qu'aucun desir n'enflâme, C'est sur les dieux qu'il faut en rejeter le blâme. La fureur de régner ne m'a point corrompu: Je régnerais, seigneur, si je l'avais voulu. Si ma sœur elle-même avait régné sans crime, Si sur moi son pouvoir eût été légitime, Ou si, pour la punir d'un parricide affreux, Les dieux avaient été plus prompts, plus rigoureux, Vous ne me verriez point attaquer sa puissance, Ou sur ces dieux trop lents usurper la vengeance :-Mais ils m'ont de leurs soins dénié la faveur, Comme si c'était moi qu'eût offensé ma sœur, Ou que je dusse seul embrasser leur querelle. Je ne suis que pour eux, ils ne sont que pour elle. Mais vous qu'à mes desseins j'éprouve si fatal, Lorsque vous devriez en être le rival, Avec une vertu que l'univers révère, Qui devrait d'elle-même épouser ma colère, Je ne vois qu'un héros protecteur des forfaits, Qui se laisse entraîner au torrent des bienfaits. Car ne vous flattez point qu'avec quelque innocence Vous puissiez de ma sœur embrasser la défense. Eh! comment se peut-il qu'épris de Ténésis, Vous ayiez pu, seigneur, servir Sémiramis? Quel était donc l'espoir du feu qui yous anime? Vous saviez mes projets; ignorez-vous son crime?

AGÉNOR.

Et que m'importe à moi ce forfait odieux?
Est-ce à moi sur ce point de prévenir les dieux?
Pour vous charger ici du soin de son supplice,
Est-ce à vous que le ciel a commis sa justice?
Seigneur, dans ses desseins votre cœur trop ardent
Ne cache point assez le piége qu'il me tend.
De vos divers complots la trame découverte
Vous fait de votre sœur vouloir hâter la perte:
Dans le dessein affreux d'attenter à ses jours,
Vous voulez lui rayir son unique secours.
Cessez de me flatter que l'univers m'admire,
Pour m'en faire un devoir de refuser l'empire,
De rejeter l'honneur d'un hymen glorieux....

B É L U S.

Dites plutôt, seigneur, d'un hymen odieux.

Oui, je veux vous ravir ce honteux diadême,

Vous ôter à la reine et vous rendre à vous-même,

Retenir la vertu qui fuit de votre sein,

De ma fille et de moi vous rendre digne enfin.

Je vois où malgré vous le dépit vous entraîne:

Mais je veux qu'en héros la raison vous ramène,

Dussé-je en suppliant embrasser vos genoux.

Je ne vous nierai pas que j'ai besoin de vous:

C'est en dire beaucoup pour une âme assez fière,

Que l'on ne vit jamais descendre à la prière;

Et, si je m'en rapporte au bruit de vos vertus,

C'est en dire encor plus pour vous que pour Bélus.

Croyez que le desir de sauver une vie

Qui malgré tous vos soins pourrait m'être ravie, N'est pas ce qui m'a fait vous appeler ici. Ne me soupçonnez point d'un si lâche souci : Faible raison pour moi , mon cœur en a bien d'autres Que je veux essayer de rendre aussi les vôtres. Dussiez-vous révéler mes secrets à ma sœur, Je vais vous découvrir jusqu'au fond de mon cœur. Quelque soin qui pour elle ici vous intéresse, Je n'exige de vous ni serment ni promesse. Quel péril trouverais-je encor à m'expliquer? Je n'ai plus rien à perdre, et j'ai tout à risquer. De mon indigne sœur la mort est assurée : Malgré les dieux et vous mon courroux l'a jurée. Oui, seigneur, et ce jour terminera les siens, Deviendra le plus grand ou le dernier des miens. Les conjurés sont prêts : leur troupe audacieuse Portait jusques sur vous une main furieuse Si je n'eusse arrêté leurs complots inhumains. Quoique vous seul ici traversiez mes desseins, La vertu sur mon cœur fut toujours trop puissante Pour vouloir immoler une tête innocente. Mais je ne puis souffrir qu'avec tant de valeur Vous vous déshonoriez à protéger ma sœur. Si je vous haïssais, votre mort est certaine: Je n'ai qu'à vous livrer à l'hymen de la reine; Mais je veux vous ravir à ce honteux lien, Et pour y parvenir je n'épargnerai rien. Abandonnez la sœur, je vous réponds du frère. Dites-moi: Ténésis vous est-elle encor chère?

AGÉNOR.

Cruel! n'achevez pas; j'entrevois vos desseins: Offrez à d'autres vœux vos présents inhumains. Laissez-moi ma vertu : la vôtre, trop farouche, A mon cœur affligé n'offre rien qui le touche; Et j'aime mieux encore essuyer vos mépris, Que de vous voir tenter de m'avoir à ce prix. Si vous l'aviez pensé, je tiendrais votre estime Plus honteuse pour moi que ne serait un crime. Votre fille m'est chère, et jamais dans mon cœur Je ne sentis pour elle une plus vive ardeur: Je l'aime, je l'adore, et mon âme ravie Eût préféré sa main au trône de l'Asie : Je concois tout le prix d'un bonheur si charmant; Mais je le conçois plus en héros qu'en amant. Vous remplissez mon cœur de douleur et de rage, Sans remporter sur lui que ce faible avantage. Triste et désespéré de vos premiers refus, Et d'un illustre hymen moins touché que confus, J'allais quitter ces lieux malgré ma foi promise, Honteux qu'à mon dépit la reine l'eût surprise : Mais, seigneur, c'est assez pour m'attacher ici, Que de tous vos complots vous m'ayiez éclairci. Votre sœur en moi seul a mis son espérance : Fallût-il de mon sang payer sa confiance, Aux plus affreux dangers vous me verrez courir, Sans donner à l'amour seulement un soupir. BÉLUS.

Courez donc immoler Ténésis elle-même .

Une princesse encor qui peut-être vous aime:
Car enfin, à juger de son cœur par le mien,
Mon penchant doit assez vous répondre du sien.
Mais votre cœur se fait une gloire sauvage
De refuser du mien un si précieux gage.
Mon fils (d'un nom si doux laissez-moi vous nommer,
Et dans ses soins pour vous mon cœur se confirmer)
Une fausse vertu vous flatte et vous abuse;
Au véritable honneur votre cœur se refuse.
Fait-il donc consister sa gloire à protéger
Des crimes dont déja vous m'auriez dû venger?

AGÉNOR.

Voyez où vous emporte une aveugle colère. Eh! qui défends-je ici? La sœur contre le frère, Votre cœur croit en vain l'emporter sur le mien : Malgré tout mon amour, je n'écoute plus rien. Mais si l'on en voulait à votre il ustre tête. Ma main à la sauver n'en sera pas moins prête. Entre la reine et vous, juste, mais généreux, Je me déclarerai pour les plus malheureux. Adieu, seigneur : je sens que ma vertu chancelle, Et j'en dois à ma gloire un compte plus fidelle. Je ne vous cache point ma faiblesse et mes pleurs: Mon cœur est déchiré des plus vives douleurs ; Mais il faut mériter par un effort sublime, S'il ne m'aime, du moins que le vôtre m'estime. Vous pouvez vous flatter, malgré votre courroux, Que vous m'avez rendu plus à plaindre que vous.

### SCENE V.

BÉLUS.

Esclave de bienfaits, moins grand que téméraire, Puisque tu veux mourir, il faut te satisfaire: Après t'avoir rendu maître de mes secrets, Il faut que de tes jours je le sois désormais. Grands dicux, qui ne m'offrez que de chères victimes, Ne me les rendrez-vous jamais plus légitimes? Mais puisque vous voulez un crime de ma main, Dieux cruels! il faut bien s'y résoudre à la fin.

# SCENE VI.

# BÉLUS, TÉNÉSIS.

TÉNÉSIS.

Ah seigneur! est-ce vous? Que mon ame éperdue
Avait besoin ici d'une si chère vue!
Je ne sais quels projets on médite en ces lieux;
Mais je ne vois partout que soldats furieux,
Que des fronts menaçants; qu'épouvante, que trouble.
La garde du palais à grands flots se redouble:
La reine frémissante erre de tontes parts,
Et je n'en ai reçu que de tristes regards,
Quoiqu'elle m'ait appris que son hymén s'apprète.
Mais quels apprêts, grands dieux, pour une telle fète!
Que mon eœur, alarmé de tout ce que je voi,
En conçoit de douleur, et de trouble, et d'effici!
D'un son tumultueux tout ce palais résonne,
Et je sais qu'en secret la reine vous soupçonne.

#### BÉLUS.

Ma fille, elle fait plus que de me soupconner, Et de bien d'autres cris ces lieux vont résonner. Que ces tristes apprêts qui causent vos alarmes Vont vous coûter encor de soupirs et de larmes, Ma chère Ténésis! On sait tous mes projets, Et c'est contre moi seul que se font tant d'apprêts.

TÉNÉSIS.

Pourquoi donc en ces lieux vous arrêter encore? Souffrez que pour vous-même ici je vous implore : Fuyez; daignez du moins tenter quelque secours Qui d'un père si cher me conserve les jours. Mais un reste d'espoir me flatte et vient me luire : Je crois même, seigneur, devoir vous en instruire. Agénor a pour moi témoigné quelque ardeur Que n'aura point peut-être étouffé ma rigueur. Ainsi que son pouvoir, sa valour est extrême. Que ne fera-t-il point pour plaire à ce qu'il aime? BÉLUS.

Agénor ! ah ma fille ! il n'y faut plus penser. L'insolent! à quel point il vient de m'offenser! Ténésis, si c'est là votre unique espérance, Vous me verrez bientôt immoler sans défense. Je veux à votre gloire épargner un récit Oui ne vous causerait que honte et que dépit. Au maître des humains je vous avais unie : Après m'être flatté d'une gloire infinie, Il m'a falfu descendre à des nœuds sans éclat, Et d'un soin si honteux je n'ai fait qu'un ingrat. Ma fille, on vous préfère une reine barbare:
Contre vous, contre moi, pour elle on se déclare.
Je me suis abaissé jusques à supplier;
Mais qu'un vil étranger vient de m'humilier!
TÉNÉSIS.

Je vous connais tous deux : violents l'un et l'autre, Son cœur fier n'aura pas voulu céder au vôtre : Une timide voix saura mieux le fléchir. Je n'examine rien s'il peut vous secourir : Souffrez pour un moment que je m'offre à sa vue.

Ma fille, il n'est plus temps; sa perte est résolue: Plus que les miens ici ses jours sont en danger: De ses lâches refus son sang va me venger. Adieu. De ce palais, où bientôt le carnage Va n'offrir à vos yeux qu'une effroyable image, Fuyez; dérobez-vous de ce funeste lieu, Où je vous dis peut-être un éternel adieu.

### SCENE VII.

## TÉNÉSIS.

O sort! si notre sang te doit quelques victimes, La reine à ton courroux n'offie que trop de crimes, Hélas! c'en est donc fait, et je touche au moment Où je verrai périr mon pere ou mon amant L'un par l'autre! et tous deux, soit l'amant, soit le père, Ils n'armeront contre eux qu'une main qui m'est chère, Et ne me laisseront pour essuyer mes pleurs, Oue celle qui viendra de combler mes malheurs! Mais en est-ce un pour moi, que la mort d'un perfide Qui préfère à ma main une main parricide? Des qu'un lache intérêt le jette en d'autres bras, Que m'importe son sort ?... Ce qu'il m'importe ? hélas! Malheureuse! malgré ta tendresse trahie, Dis qu'il t'importe encor plus que ta propre vie, Et que l'ingrat lui seul occupe plus ton cœur, Qu'un père infortuné n'excite ta douleur. Non, non, malgré Bélus il faut que je le voie: De leur hymen du moins je veux troubler la joie, M'offrir à leurs regards l'œil ardent de courroux, Les immoler tous deux à mes transports jaloux. Hélas! que ma douleur tromperait mon attente! L'ingrat ne me verrait qu'affligée et mourante. Loin de les immoler, me traîner à l'autel, Et moi-même en mon sein porter le coup mortel; De leur hymen offrir pour première victime Un cœur qui sans amour aurait été sans crime. Ah lâche! si tu veux t'immoler en ce jour. Que ce soit à ta gloire, et non à ton amour. N'importe, il faut le voir : un repentir peut-être A mes pieds malgré lui ramènera le traître. Pour mon père du moins implorons son secours ; Lui seul peut m'assurer de si précieux jours. Heureuse que ce soin puisse aux yeux d'un parjure Voiler ceux que l'amour dérobe à la nature !

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIEME.

### SCENE I.

AGÉNOR.

Ou vais-je? malheureux! et quel est mon espoir? Indomtable fierté, chimérique devoir, Si tu veux qu'à tes lois la gloire encor m'enchaîne, Cache donc mieux l'abîme où mon dépit m'entraîne, Ou ne me réduis point à te sacrifier Un bien à qui mon cœur se promit tout entier. Ah! fuyons de ces lieux, ou laissons dans mon âme Renaître les transports de ma première flâme ; Allons chercher ailleurs des lauriers dont l'honneur Flatte plus ma vertu, coûte moins à mon cœur. Il ne me reste plus, pour l'ébranler encore, Que de m'offrir aux yeux de celle que j'adore. Qu'à regret je combats ce funeste desir! Mais je la vois. Grands dieux ! que vais-je devenir? Fuyons, n'attendons pas que mon âme éperdue S'abandonne aux transports d'une si chère yue.

## SCENE II.

TÉNÉSIS, AGÉNOR.

TÉNÉSIS.

Ne fuyez point, seigneur: un cœur si généreux

Ne doit pas éviter l'abord des malheureux. Hélas! je ne viens point pour troubler par mes larmes Un hymen qui pour vous doit avoir tant de charmes: Vous ne me verrez point, contraire à vos desirs, A des transports si doux mêler mes déplaisirs. Je viens, seigneur, je viens, tremblante pour un père, Confier à vos soins une tête si chère. Embrasser vos genoux, et d'un si ferme appui Implorer le secours moins pour moi que pour lui. Je ne demande point qu'à la reine infidelle, Pour sauver des ingrats, vous vous armiez contre elle: Tant d'espoir n'entre point au cœur des malheureux; Ils ne savent former que de timides vœux. Non, d'un amour juré sous de si noirs auspices. Je n'attends plus, seigneur, de si grands sacrifices. Hélas! qui m'aurait dit qu'après des soins si doux Je viendrais sans succès tomber à vos genoux, Qu'on ne me répondrait que par un froid silence ? Ah! d'un regard du moins rendez-moi l'espérance. Ne suffisait-il pas du refus dè ma main, Sans me plonger encor le poignard dans le sein? Daignez prendre pitié d'une triste famille: N'immolez pas du moins le père avec la fille. AGÉNOR.

Ah! ne m'outragez point par cet indigne effroi; Si j'immole quelqu'un, ce ne sera que moi. N'accablez point vous-même un amant déplorable, Plus malheureux que vous, peut-être moins coupable. Hélas! où malgré moi m'avez-vous engagé?

Dans quel abîme affreux vos rigueurs m'ont plongé! Il est vrai qu'au dépit mon âme abandonnée A voulu se venger par un prompt hyménée. J'ai fait plus : un devoir sacré, quoique inhumain, M'a fait avec fierté rejeter votre main; Mais on en exigeait-pour prix, un sacrifice Dont jamais ma vertu n'admettra l'injustice; Et si je vous avais acceptée à ce prix, Vous-même ne m'eussiez reçu qu'avec mépris. Ce n'est pas que mon cœur, rebuté de sa chaîne, Se soit un seul moment écarté vers la reine : J'aurais trop à rougir si pour Sémiramis J'avais abandonné l'aimable Ténésis. Je la perds cependant si je lui suis fidelle: Si je lui sacrifie une reine cruelle, Je ne suis plus qu'un cœur sans honneur et sans foi : Sceptre, maîtresse, honneur, tout est perdu pour moi. Adieu, madame, adieu; je vais loin de l'Asie Signaler la fureur dont mon âme est saisie: Mais avant mon départ je sauverai Bélus, Je sauverai la reine, et ne vous verrai plus. A des périls trop sûrs c'est exposer ma gloire, Que d'oser à vos yeux disputer la victoire. TÉNÉSIS.

Hélas! malgré les soins de ce que je me doi, Que la mienne, seigneur, sera triste pour moi! Qu'Agénor frémirait de mon destin barbare, S'il savait comme moi tout ce qui nous sépare, Et de combien d'horreurs nos cœurs sont menacés! Mais, sans vous informer de mes malheurs passés; Je ne souffrirai point qu'une flâme si belle Dont je mérite peu l'attachement fidelle, Pour tout prix des secours que j'implore de vous, Vous fasse renoncer à l'espoir le plus doux. Quoi qu'il m'en coûte, il faut vous donner à la reine; Je veux former moi-même une si belle chaîne. Ne pouvant vous payer que du don de sa foi: Mais croyez, si ma main eût dépendu de moi, Que j'aurais fait, seigneur, le bonheur de ma vie De voir à vos vertus ma destinée unie : Et, si jamais le sort pouvait nous rapprocher, Que votre cœur n'aurait rien à me reprocher. Je ne vous nierai pas, seigneur, que je vous aime; Je trouve à vous le dire une douceur extrême : Et l'amour n'a point cru déshonorer mon cœur, En y faisant pour vous naître une vive ardeur. Mais, hélas! cet aveu, si doux en apparence, N'en doit pas plus, seigneur, flatter votre espérance : Je ne sais point former de parjures liens. Quoiqu'un âge bien tendre ait yu serrer les miens. Il n'en est pas moins vrai qu'un funeste hyménée Aux lois d'un autre époux soumet ma destinée.

AGÉNOR.

Vous, madame?

TÉNÉSIS. Et j'ai cru devoir vous révéler

Ce qu'ici vainement je voudrais vous celer. Ce serait vous trahir.... AGÉNOR.

Ah cruelle princesse!

De quel barbare prix payez-vous ma tendresse?

Et puisou enfin i'allais abandonner ces lieux.

De quel barbare prix payez-vous ma tendresse: Et puisqu'enfin j'allais abandonner ces lieux, Pourquoi me dévoiler ces secrets odieux?

TÉNÉSIS.

Trop d'espoir eût séduit votre âme généreuse.

A G É N O R.

Mais il en eût rendu la douleur moins affreuse. Hélas! que le destin , en unissant nos cœurs , S'est bien fait un plaisir d'égaler nos malheurs! Comme vous à l'hymen engagé dès l'enfance , Cependant de ses nœuds j'ai bravé la puissance ; Et de tous les serments dont j'attestai les dieux , Je n'ai gardé que ceux que je fis à vos yeux. Quelle était cependant celle à qui l'hyménée Du parjure Agénor joignit la destinée? J'ignore encor son nom ; mais je sais que jamais La jeunesse ne vit briller autant d'attraits. S'ils ont pu se former , qu'elle doit être belle! La seule Ténésis l'emporterait sur elle. Que vous plaindrez mon sort à ce fatal récit! Près de Sinope....

TÉNÉSIS.

O ciel! quel trouble me saisit!

Ne fut-ce point, seigneur, près d'un antre terrible,
Des décrets du destin interprète invisible?

AGÉNOR.

C'est là, pour la première et la dernière fois,

Que je vis la beauté qu'on soumit à mes lois.
Du pyrope éclatant sa tête était ornée :
Sans pompe cependant elle fut amenée.
Un mortel vénérable, et dont l'auguste aspect
Inspirait à la-fois la crainte et le respect,
Conduisait à l'autel cette jeune merveille;
Age peu différent, suite toute pareille,
Un prêtre, deux vieillards; nul esclave près d'eux:
De la pourpre des rois on nous orna tous deux.

TÉNÉS1.

Mais, seigneur, à l'autel ne vit-on point vos mères?

L'un et l'autre avec nous, nous n'avions que nos pères. TÉNÉSIS.

Achevez.

AGÉNOR.

J'ai tout dit.

TÉNÉSIS.

Hélas! c'était donc yous?

AGÉNOR.

Quoi, madame?

TÉNÉSIS.

Ah seigneur! yous êtes mon époux.

AGÉNOR.

Moi, votre époux! qui, moi, le fils de Mermécide!

Ah seigneur! ce nom seul de notre hymen décide: Bélus m'en a parlé cent fois avec transport, De ce fils disparu plaignant toujours le sort. De celui des humains ce fils doit être arbitre.

A G É N O R. . . . Mon cœur est moins touché d'un si superbe titre, Que d'un bien . . . .

TÉNÉSIS.

Terminons des transports superflus.

Adieu, seigneur, adieu; je cours chercher Bélus.

Les moments nous sont chers; il faut que je vous laisse.

# SCENE III.

### AGÉNOR.

Qu'ai-je entendu? qui, moi, l'époux de la princesse! Et comment ce Bélus, si jaloux de son rang, A-t-il pu se choisir un gendre de mon sang? Mais quel est donc celui dont le ciel m'a fait naître, Si l'univers en moi doit adorer un maître?

## SCENE IV.

# MIRAME, AGÉNOR.

## MIRAME:

Seigneur, un étranger qui se cache avec soin, Demande à vous parler un moment sans témoin.

A GÉNOR.

Qu'il entre. Cependant, que mon âme agitée, Toute entière aux plaisirs dont elle est transportée, Aurait besoin ici d'un peu de liberté!

### SCENE V.

## MERMÉCIDE, AGÉNOR, MIRAME.

AGÉNOR.

Approchez ; vous pouvez parler en sûreté.

MERMÉCIDE.

D'un secret important chargé de vous instruire....

Mais daignez ordonner, seigneur, qu'on se retire.

A G É N O R, à Mirame.

Sortez.

# SCENE VI.

## AGÉNOR, MERMÉCIDE.

AGÉNOR.

Hé bien! quel est ce secret important? Hâtez-yous; tout m'appelle ailleurs en cet instant.

Seigneur, dans ce billet que j'ose ici vous rendre....

De quelle main?

MERMÉCIDE.

Lisez, et vous allez l'apprendre.

AGÉNOR.

C'est de Bélus, sans doute; et son cœur généreux Daigne encor.... Mais lisons.

· (Mermécide tire un poignard, et le lève pour frapper Agénor.)

A G É N O R, arrêtant le bras de Mermécide.

Arrête, malheureux!

D'une si faible main qu'espères-tu, perfide?

Mais qu'est-ce que je vois? Grands dieux, c'est Mermécide!

MERMÉCIDE.

Ciel! que vois-je à mon tour? Mérodate! mon fils! Et pour comble d'horreurs, parmi mes ennemis!

Seigneur, ne mêlez point d'amertume à ma joie : Pénétré du bonheur que le ciel me renvoie, Mon cœur ne ressentit jamais tant de douceur.

MERMÉCIDE.

Et le mien n'a jamais ressenti tant d'horreur. En quels lieux m'offrez-vous une tête si chère?

AGEROR

O ciel! à quels transports reconnais-je mon père?

MERMÉCIDE.

Dieux! ne m'a-t-il coûté tant de soins, tant de pleurs, Que pour le voir lui seul combler tous mes malheurs? De l'éclat qui vous suit que mon âme alarmée, Cruel! en d'autres lieux aurait été charmée! Ah fils trop imprudent! que faites-vous ici? De votre sort affreux tremblez d'être éclairci. Mais j'aperçois la reine, ingrat, et je vous laisse.

AGÉNOR.

Ah! de noms moins cruels honorez ma tendresse : Du plaisir de vous voir ne privez point mes yeux : Vous n'avez près de moi rien à craindre en ces licux.

### SCENE VII.

SÉMIRAMIS, AGÉNOR, MERMÉCIDE.

### SÉMIRAMIS.

Que faites-vous, seigneur, et quel soin vous arrête
Lorsque mille périls menacent notre tête?
Babylone en fureur s'arme de toutes parts:
On a déja chassé nos soldats des remparts:
De ce palais bientôt les mutins sont les maîtres,
Si ce bras triomphant n'en écarte les traîtres.
Venez, seigneur, venez, accompagné de moi,
Leur montrer leur vainqueur, mon époux et leur-roi.
Eh quoi! loin de voler où ma vóix vous appelle,
De nos périls communs négligeant la nouvelle,
A peine vous daignez... Mais que vois-je avec vous?
Mon ennemi, seigneur, et le plus grand de tous.
Ah traître! enfin le ciel te livre à ma vengeance.

Daignez de ces transports calmer la violence.

De quels crimes s'est donc noirci cet étranger,
Pour forcer une reine à vouloir s'en venger?

SÉMIRAMIS.

De quels crimes, seigneur? Le perfide! le lâche! Mais en vain à la mort votre pitié l'arrache: Le ciel même dût-il s'armer en sa faveur, Rien ne peut le soustraire à ma juste fureur.

AGÉNOR.

Je vous ai déja dit que j'ignore son crime :

Quel qu'il soit cependant, j'adopte la victime. Cet étranger m'est cher; j'ose même aujourd'hui Ici comme de moi vous répondre de lui. Dès mes plus jeunes ans je connais Mermécide.

SÉMIRAMIS.

Vous n'avez donc connu qu'un rebelle, un perfide, Indigne de la vie et de votre pitié; Que, loin de dérober à mon inimité, Vous devriez livrer vous-même à ma justice, Ou m'en laisser du moins ordonner le supplice. Pour le priver, seigneur, d'un si puissant secours, Fant-il vous dire encor qu'il y va de mes jours? Mais, ingrat, ce n'est pas ce qui vous intéresse: En vain je fais pour vous éclater ma tendresse: Ce généreux secours qu'on m'avait tant promis Se termine à sauver mes plus grands ennemis.

AGÉNOR.

Madame, si le ciel ne vous en fit point d'autres, Vous me verrez longtemps le protecteur des vôtres. Si celui-ci surtout a besoin de secours, Jusqu'au dernier soupir je défendrai ses jours. Il n'est empire, honneur, que je ne sacrifie Au soin de conserver une si chère vie.

SÉMIRAMIS.

Ah! qu'est-ce que j'entends? Je ne sais quelle horreur Se répand tout-à-coup jusqu'an fond de mon cœur. Je ne vois dans leurs yeux qu'un trouble qui me glace. Seigneur, entre vous deux qu'est-ce donc qui se passe? Quel intérêt si grand prenez-vous à ses jours? AGÉNOR.

Est-il besoin encor d'éclaireir ce discours? Voulez-vous qu'à vos coups j'abandonne mon père?

MERMÉCIDE.

Non, je ne le suis pas; mais voilà votre mère.

A CÉNOR.

Ma mère!

SÉMIRAMIS.

Lui mon fils! Grands dieux! qu'ai-je entendu? Cher Agénor, hélas! je vous ai donc perdu.

MERMÉCIDE. Heureuse bien plutôt qu'en cette horrible flâme

Un mystère plus long n'ait point nourri votre âme! Je n'ai laissé que trop Ninias dans l'erreur: Je frémis des périls où j'ai livré son cœur. Eh! qui pouvait prévoir qu'une ardeur criminelle Reléguerait au loin la nature infidelle? Revenez tous les deux de votre étonnement, Et vous, reine, encor plus de votre égarement. Voilà ce Ninias si digne de son père, Mais à qui les destins devaient une autre mère.

N I N I A S.

Mermécide, arrêtez: c'est ma mère, et je veux Qu'on la respecte autant qu'on respecte les dieux. Je n'oublîrai jamais que je lui dois la vie, Et je ne prétends pas qu'aucun autre l'oublie.

SÉMIRAMIS.

Non, tu n'es point mon fils: en vain cet imposteur

Prétend de mon amour démentir la fureur : Si tu l'étais, déja la voix de la nature Eût détruit de l'amour la première imposture. Il n'est qu'un scul moyen de me montrer mon fils : C'est par un prompt secours contre mes ennemis. Ou'à mon conrroux sa main prête son ministère, Qu'il t'immole; à ce prix je deviendrai sa mère. Mais je ne la suis pas ; je n'en ressens du moins Les entrailles, l'amour, les remords ni les soins. Cruel, pour me forcer à te céder l'empire, Il suffisait de ceux que mon amour m'inspire: Tu n'avais pas besoin d'emprunter contre lui D'un redoutable nom l'incestueux appui. Va te joindre à Bélus, cœur ingrat et perfide; Rends-toi digne de moi par un noir parricide; Viens toi-même chereher dans mon malheureux flanc Les traces de Ninus et le sceau de ton sang. Mais, soit fils, soit amant, n'attends de moi, barbare, Que les mêmes horreurs que ton cœur me prépare. Comme fils, n'attends rien d'un cœur ambitieux; Comme amant; encor moins d'un amour furieux. Je périrai le front orné du diadême; Et s'il faut le céder, tu périras toi-même. Ingrat, je t'aime encore avec trop de fureur Pour te sacrifier les transports de mon cœur. Garde-toi cependant d'une amante outragée; Garde-toi d'une mère à ta perte engagée. Adieu: fuis sans tarder de ces funestes lieux: Respectes-y du moins mère, amante, ou les dieux.

#### NINIAS.

Oui, je vais vous prouver par mon obéissance Combien le nom de mère a sur moi de puissance. Puisse à votre grand cœur, ce nom qui m'est si doux, N'inspirer que des soins qui soient dignes de vous!

## SCENE VIII.

## SÉMIRAMIS, PHÉNICE.

#### SÉMIRAMIS.

Ingrat, quels soins veux-tu que la nature inspire A ce cœur qui jamais n'en reconnut l'empire? Ce cœur infortuné que l'amour a séduit, A t'aimer comme un fils fut-il jamais instruit? Un moment suffit-il pour éteindre une flâme Que le courroux du ciel irrite dans mon âme? Penses-tu qu'en un cœur si sensible à l'amour, L'effort d'en triompher soit l'ouvrage d'un jour? Parceque tu me hais, tu le trouves facile: Ta vertu contre moi te sert du moins d'asile. Nature trop muette, et vous, dieux ennemis, Instruisez-moi du moins à l'aimer comme un fils : Ou prêtez-moi contre elle un secours favorable, Ou laissez-moi sans trouble une flâme coupable. Mais pourquoi m'alarmer de ce fils imposteur, Supposé par Bélus, démenti par mon cœur? Quelle foi près de lui doit trouver Mermécide? Puis-je en croire un moment un témoin si perfide? Ninias ne vit plus : un frivole souci....

PHÉNIC'E.

Mégabise en mourant n'a que trop éclairei
Ce doute malheureux ou votre cœur se livre,
Madame: Ninias n'a point cessé de vivre.
Avez-vous oublié tout ce que de son sort
Vient de vous révéler un fidèle rapport?
Et quel funeste espoir peut vous flatter encore,
Puisqu'enfin Ténésis est celle qu'il adore?
Vous seule l'ignorez, lorsque toute la cour
Retentit dès longtemps du bruit de son amour.
Loin d'en croire aux transports qui séduisent votre âme,
Dans ce péril pressant songez à vous, madame.

SÉMIRSAMIS. Qu'espères-tu de moi dans l'état où je suis? Détester mes forfaits est tout ce que je puis. Toute en proje aux horreurs dont mon âme est troublée, Je céde au coup affreux dont je suis accablée : Je succombe, Phénice, et mon cœur abattu Contre tant de malheurs se trouve sans vertu. Mais quoi ! seule à gémir de mon sort déplorable , J'en laisserais jouir le cruel qui m'accable! Mon sceptre et mon amour m'ont coûté trop d'horreurs, Pour n'y pas ajouter de nouvelles fureurs. Quelque destin pour eux que mon cœur ait à craindre, Le vainqueur plus que moi sera peut-être à plaindre. Non, je ne verrai point triompher Ténésis Des malheurs où le sort réduit Sémiramis: Sur l'objet que sans doute un ingrat me préfère, Il faut que je me venge et d'un fils et d'un frère.

## ACTE CINQUIEME.

## SCENEI.

#### SÉMIRAMIS.

Ou E deviens-je? ou fuirai-je? Amante déplorable, Epouse sans vertu, mère encor plus coupable, Où t'iras-tu cacher? Quel gouffre assez affreux Est digne d'enfermer ton amour malheureux? Tu n'en fis pas assez, reine de sang avide : Il fallait joindre encor l'inceste au parricide! Tes vœux n'auraient été qu'à demi satisfaits. Grands dieux! devais-je craindre, après tant de forfaits, Après que mon époux m'a servi de victime, Que vous pussiez encor me réserver un crime? Terre, ouvre-moi ton sein, et redonne aux enfers Ce monstre dont ils ont effrayé l'univers ; Dérobe à la clarté l'abominable flame Dont les feux du Ténare ont embrâsé mon âme. Dieux, qui m'abandonnez à ces honteux transports, N'en attendez, cruels, ni douleur ni remords. Je ne tiens mon amour que de votre colère; Mais pour vous en punir mon cœur veut s'y complaire. Je veux du moins aimer comme ces mêmes dieux, Chez qui seuls j'ai trouvé l'exemple de mes feux. Cesse de t'en flatter, malheureuse mortelle!

Où crois-tu de tes feux trouver l'affreux modèle?
Et quel indigne espoir vient t'agiter encor?
Crois-tu dans Ninias retrouver Agénor?
Contente-toi d'avoir sacrifié le père,
Et reprends pour le fils des entrailles de mère.
Dangereux Ninias, ne t'avais-je formé
Si grand, si généreux, si digne d'être aimé,
Que pour me voir moi-même adorer mon ouvrage,
Et trahir la nature, à qui j'en dois l'hommage?
Mais de quel bruit affreux.... Ciel! qu'est-ce que je voi?

#### SCENE II.

## SÉMIRAMIS, PHÉNICE, ARBAS.

#### SÉMIRAMIS.

Phénice, où courcz-vous? et d'où naît votre effroi?

Fuyez, reine, fiyez; vos soldats vous trahissent:
Du nom de Ninias tous ces lieux retentissent.
A peine a-t-il paru, qu'à son terrible aspect
Vos gardes n'ont fait voir que crainte et que respect.
La fierté dans les yeux et bouillant de colère,
J'ai vu lui-même encor votre perfide frère,
Des soldats mutinés échauffant la fureur,
Ordonner à grands cris le trépas de sa sœur.
Où sera votre asile en ce moment funeste?

SÉMIRAMIS.
Va, ne crains rien pour moi tant qu'un soupir me reste.
Au gré de son courroux le ciel peut m'accabler;

Mais ce sera du moins sans me faire trembler.

Arbas', je sais pour moi jusqu'où va votre zèle,
Et vous êtes le seul qui me restez fidèle.
En remettant ici la princesse en vos mains,
Je vous ai déclaré quels étaient mes desseins.

Allez, et vous rendez, par votre obéissance,
Digne de mes bienfaits et de ma confiance.
Songez dans quels périls vous vous précipitez
Si ces ordres bienfoit ne sont exécutés.
Et nous, allons, Phénice, au devant d'un barbare,
Nous exposer sans crainte à ce qu'il nous prépare:
Viens me voir terminer mon déplorable sort.
Suis-moi; je vais t'apprendre à mépriser la mort.
Mais qu'est-ce que je vois?... Ah! courroux si terrible,
Qu'à cet aspect si cher vous devenez flexible!

## SCENE III.

## NINIAS, SÉMIRAMIS, PHÉNICE.

SÉMIRAMIS.

Traître, que cherches-tu dans ces augustes lieux?

La mort, ou le seul bien qui me fut précieux. Ce que j'y cherche? Hélas! j'y viens chercher ma mère; J'y viens livrer un fils à toute sa colère.

SÉMIRAMIS.

Toi mon fils! toi, cruel! l'objet de ma fureur, Que je ne puis plus voir sans en frémir d'horreur! Tandis que devant moi ton orgueil s'humilie, Je vois que tu voudrais pouvoir m'ôter la vie; Mais Ténésis retient un si noble courroux : ... Incertain de son sort, on tremble devant nous : On vient livrer un fils à toute ma colère. Tandis qu'au fond de l'ame on déteste sa mère. Tu m'as plainte un moment, perfide! mais ton cœur S'est bientôt rebuté de ce soin imposteur. Juge si je puis voir , sans un excès de joie , Les douloureux transports où ton âme est en proie. Regarde en quel état un déplorable amour Rédnit l'infortunée à qui tu dois le jour. Prive-moi de celui qu'à regret je respire : Ne t'en tiens point au soin de me ravir l'empire; -Arrache-moi du moins aux horribles transports Qui s'emparent de moi malgré tous mes efforts. Quoiqu'il ne fût jamais mère plus malheureuse, Mon sort doit peu toucher ton âme généreuse. Des que le crime seul cause tous nos malheurs, On ne doit plus trouver de pitié dans les cœurs.

## NINIAS.

Que le mien cependant est sensible à vos larmes! Que ce sont contre un fils de redoutables armes! Quel que soit le dessein qui m'ait conduit ici, Avez-vous pu penser que ce fils endurci, Déshérité des soins que la nature inspire, Ait voulu vous priver du jour ou de l'empire? Aln ma mère! souffrez, malgré votre courroux, Que d'un nom si sacré je m'ai me contre vous. Votre fureur en vain me le rend redoutable: En vain on vous reproche un crime épouvantable: Les dieux en ont semblé perdre le souvenir; Je dois les imiter, loin de vous en punir. Rendez-moi votre cœur, mais tel que la nature Le demande pour moi par un secret murmure, Ou je vais à vos pieds répandre tout ce sang Que mon malheur m'a fait puiser dans votre flanc. Rendez-moi Ténésis, rendez-moi mon épouse. Est-ce à moi d'éprouver votre fureur jalouse?

Maître de l'univers, c'en est trop; levez-vous:
Ce n'est pas au vainqueur à fléchir les genoux.
Arbitre souverain de ce superbe empire,
Quels cœurs à vos souhaits ne doivent point souscrire?
Jugez si c'est à moi d'en retarder l'espoir.
Puisque c'est le seul bien qui reste en mon pouvoir,
Je vais sans différer contenter votre envie,
Vous rendre Ténésis, mais ce sera sans vie.

Ah! si je le croyais....

s é M I R A M I s. Je brave ta fureur.

Fils ingrat: mon supplice est au fond de mon cœur. Menace, tonne, éclate, et m'arrache une vie Que déja tant d'horreurs m'ont à demi ravie. Ose de mon trépas rendre ces lieux témoins: Te voilà dans l'état où je te crains le moins. Tes soins et ta pitié me rendaient trop coupable, Et mon dessein n'est pas de te trouver aimable.

Je fais ce que je puis pour exciter ta main A me plonger, barbare, un poignard dans le sein. Et qu'ai-je à perdre encore en ce moment funeste? La lumière du ciel, que mon ânne déteste? La mort de mon époux, grâces à mes transports, N'est plus un attentat digne de mes remords. 'Et tu crois m'effrayer par des menaces vaines! Cruel! un seul regret vient accroître mes peines; C'est de ne pouvoir pas, au gré de ma fureur, Immoler à tes yeux l'objet de ton ardeur.

O ciel! vit-on jamais dans le cœur d'une mère D'aussi coupables feux éclater sans mystère? Dieux! qui l'aviez prévu, fallait-il en son flanc Permettre que Ninus me formât de son sang? Que vous humiliez l'orgueil de ma naissance!

## SCENE IV.

NINIAS, SÉMIRAMIS, BÉLUS, PHÉNICÉ, MERMÉCIDE, MADATE, MIRAME, GARDES.

#### NINIAS, à Bélus.

Ah seigneur! est-ce vous? Que de votre présence Mon cœur avait besoin dans ces moments affreux! Qu'ils ont été pour moi tristes et rigoureux! Mais quoi! sans Ténésis?

BÉLUS. La douleur qui me presse Annonce assez, mon fils, le sort de la princesse.

SEMIRAMIS, à part.

L'aurait-on immolée au gré de mes souhaits?

BÉLUS.

Seigneur, j'ai vainement parcouru ce palais;
En vain dans ses détours ma voix s'est fait entendre:
De son triste destin je n'ai pu rien apprendre.
C'en est fait! pour jamais vous perdez Ténésis.
Mais que vois-je? Avec vous, seigneur, Sémiramis!
Eh quoi! cette inhumaine est en votre puissance,
Et ma fille et Ninus sont encor sans vengeance!
Sourd à la voix du sang qui s'élève en ces lieux,
Dans leur faible courroux imitez-vous les dieux?
Et toi dont la fureur désole ma famille,
Barbare! réponds-moi, qu'as-tu fait de ma fille?

s £ M I R A M I S.

Ce que ton lâche cœur voulait faire de moi, Et ce que je voudrais pouvoir faire de toi. Mais qu'est-ce que je vois? O ciel! je suis trahie!

#### SCENE V.

TÉNÉSIS, NINIAS, SÉMIRAMIS, BÉLUS, MERMÉCIDE, MIRAME, MADATE, PHÉNICE, GARDES.

NINIAS, à Ténésis.
Quoi! madame, c'est vous! Une si chère vie....
TÉNÉS IS.
Scigneur, si c'est un bien pour vous si précieux,

Townson Care de

Rendez grace à la main qui nous rejoint tous deux. ( en montrant Mermécide. )

Vous vovez devant vous l'étranger intrépide Par qui j'échappe aux coups d'une main parricide.

( à Sémiramis. )

Reine, rassurez-vous; Ténésis ne vient pas Vous reprocher ici l'ordre de son trépas. Je viens pour implorer, et d'un fils et d'un frère, La grace d'une sœur et celle d'une mère, Ou me livrer moi-même à leur juste courroux. C'est ainsi que mon cœur veut se venger de vous. (à Ninias.)

Seigneur, si ma prière a sur vous quelque empire, C'est l'unique faveur que de vous je desire : L'un et l'autre, daignez l'accorder à mes vœux.

SÉMIRAMIS.

Madame, je dois trop à ces soins généreux : Cette noble pitié, quoique peu desirée, N'en est pas moins ici digne d'être admirée. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui Dans mon propre palais devenir mon appui. Jouissez du bonheur que le ciel vous renvoie; Je n'en troublerai plus la douceur ni la joie. Je rends graces au sort qui nous rassemble ici. Vous voilà satisfaits, et je le suis aussi. (Elle se tue.)

NINIAS.

Ah! juste čiel!

SÉMIRAMIS. Ingrat, cesse de te contraindre : Après ce que j'ai fait, est-ce à toi de me plaindre? Que ne me plongeais-tu le poignard daus le sein! J'aurais trouvé la mort plus douce de ta main. Trop heureux cependant qu'une reine perfide Epargne à ta vertu l'horreur d'un parricide! Adieu. Puisse ton cœur, content de Ténésis, Mon fils, n'y pas trouver une Sémiramis!

FIN.



## PYRRHUS,

TRAGÉDIE.

1726.

## ACTEURS.

PYRRHUS, roi d'Épire, élevé sous le nom d'Hélénus, fils de Glaucias.

GLAUCIAS, roi d'Illyrie.

NÉOPTOLÈME, usurpateur de l'Épire, prince du sang de Pyrrhus.

ILLYRUS, fils de Glaucias.

ÉRICIE, fille de Néoptolême.

ANDROCLIDE, officier des armées de Glaucias, et sujet de Pyrrhus.

CYNÉAS, confident de Pyrrhus.

ISMENE, confidente d'Éricie.

GARDES.

SUITE.

La Scène est à Byzance, dans le palais de Lysimachus.



Frappe, voilà Pyrrhus.

# PYRRHUS,

## ACTE PREMIER.

## SCENEL

GLAUCIAS.

Vous, à qui j'offre ici tant de vœux inutiles, Dieux vengeurs des forfaits, protecteurs des asiles, Oue le soin de vous plaire et de vous imiter, Contre un roi généreux semble encore irriter; Si les pleurs que j'oppose à vos décrets terribles. Si ma juste douleur vous éprouve inflexibles, Du moins ne laissez pas succomber ma vertu' Sous les divers transports dont je suis combattu. Glaucias ne peut-il, sans cesser d'être père, Soutenir de son rang l'auguste caractère? O mon fils! cher espoir! malheureux Illyrus! Faut-il livrer ta tête ou celle de Pyrrhus? Voici le jour fatal qui veut que je décide Entre l'ami parjure ou le père homicide. Il ne m'est plus permis d'accorder dans mon cœur Les droits de la nature avec ceux de l'honneur :

L'une attend tout de moi, ma foi doit tout à l'autre. J'ai rempli mon devoir : dieux ! remplissez le vôtre. Vous fûtes les garants des serments que je fis ; Sauvez-moi du parjure, ou me rendez mon fils. Barbare Cassander, traître Néoptolême, Est-ce à vous que je dois livrer la vertu même? Frappez, dieux tout-puissants ; c'est assez protéger Deux tyrans dont la foudre aurait dû me venger. Laisserez-vous Pyrrhus, votre plus digne ouvrage, En proie aux noirs projets de leur jalouse rage? Est-ce un crime pour lui que d'avoir mérité De jouir comme vous de l'immortalité? Et n'est-ce point assez qu'une main parricide Ait terminé les jours de l'illustre Æacide? Abandonnerez-vous son fils infortuné Au malheur qui poursuit le sang dont il est né? Non, il ne mourra point; le mien en vain l'ordonne. Je dois tout à Pyrrhus, ma gloire, ma couronne, Et la vie; et, pour dire encor plus pour un roi, Je lui dois d'un ami le secours et la foi : Il ne l'éprouvera légère ni perfide. Mais qu'est-ce que je vois? N'est-ce point Androclide?

## SCENE II.

## ANDROCLIDE, GLAUCIAS.

#### GLAUCIAS.

Et que viens-tu chercher dans ces funestes lieux, Près d'un roi le jouet du sort injurieux?

#### ANDROCLIDE.

Seigneur, un sort plus doux n'a pas servi le zèle D'un sujet malheureux, et cependant fidèle, Peu digne des honneurs dont il fut revêtu, Capitaine sans gloire et soldat sans vertu, Que l'Illyrie a vu de retraite en retraite Mendier des secours garants de sa défaite, Réduit à déclarer la honte et le malheur D'un combat dont un autre a remporté l'honneur. Cassander m'a vaincu : sa fureur et ma fuite N'ont laissé qu'un bûcher dans l'Epire détruite. Tout ce qu'avait conquis la valeur d'Hélénus, Tout ce que j'avais fait en faveur de Pyrrhus, A suivi le succès d'une lâche victoire Que le tyran obtint et poursuivit sans gloire; Et pour comble de maux, seigneur, je vous revoi Parmi des ennemis sans honneur et sans foi. Puis-je, sans succomber à ma frayeur extrême, Voir le roi d'Illyrie avec Néoptolême?

## G L A U C I A S.

Calme le vain effroi dont ton cœur est saisi:
Un intérêt plus grand doit le toucher ici.
Mes pertes, mes périls, n'ont rien d'assez terrible,
Pour un roi que l'honneur éprouve seul sensible.
Tu ne sais pas encor jusqu'où va mon malheur:
Apprends tout. Mais, avant que de t'ouvrir mon cœur,
Prends garde si quelqu'un ne pourrait nous entendre.
Pyrrhus avec le jour près de moi doit se rendre.
Le soleil va bientôt se montrer à nos yeux,

Et c'est Pyrrhus surtout que je crains en ces lieux.

ANDROCLIDE.

Vous me parlez toujours d'un roi que je révère: Vous savez à quel point je fus chéri du père. Lorsque Néoptolème, armé contre ses jours, Par un noir parricide en eut tranché le cours, Vous savez que c'est moi qui, trompant le perfide, Sauvai de sa fureur les enfants d'Æacide. Je vous remis Pyrrhus encor dans le berceau, Qui pour lui, sans vos soins, edt été son tombeau. Pénétré des malheurs qui l'avaient poursuivie, Vous jurâtes, seigneur, de défendre sa vie: Mais, depuis que Pyrrhus est en votre pouvoir, Il ne m'a pas été permis de le revoir; Et c'est des immortels le seul bien que j'implore.

## G L A U C I A S.

Tu l'as vu mille fois, tu vas le voir encore.
Tes yeux peuvent-ils bien se méprendre à Pyrrhus?
Quoi! tu peux méconnaître, en voyant Hélénus,
La majesté des traits du redoutable Achille,
Sa fierté, sa valeur, son courage indocile,
Un héros, en un mot, si digne de celui
Dont le nom seul encor fait trembler aujourd'hui;
Qui n'a point démenti le sang qui l'a fait naître;
(Il en est digne autant qu'un mortel le peut être.)
Qui reçut dans son cœur, avec le sang des dieux,
Tout l'éclat des vertus que l'on adore en eux;
Qui fit à l'univers, dès l'âge le plus tendre,
Par un nouvel Achille oublier Alexandre!

Du nom de ses aïeux s'il n'est pas informé, Son grand cœur se sent bien de sang qui l'a formé. Il passe pour mon fils, et ma tendresse extrême Redouble chaque jour pour cet autre moi-même. " Mais, hélas! que lui sert ma funeste amitié, Quand les dieux et le sort sont pour lui sans pitié?

J'ai toujours soupçonné, malgré votre silence, Que Pyrrhus, en secret élevé dès l'enfance Sous le nom d'Hélénus, cachait dans votre fils Le précieux dépôt que je vous ai remis.

Mais, seigneur, quel péril si pressant le menace, Lui dont tout l'univers craint le bras et l'audace? Pyrrhus est-il de ceux pour qui l'ori doit trembler?

GLAUCIAS.

Le coup est cependant tout prêt à l'accabler. Tu sais, lorsqu'Hélénus eut reconquis l'Epire Qui fut de ses aieux le légitime empire, Que je te confiai le soin de conserver Ces états qu'en secret j'avais fait soulever, Et dont enfin je fis sortir Néoptolème. Hélénus, n'écoutant que son ardeur extrême, Poursuivit l'inhumain qui fuyait devant lui. Cassander le reçut, et devint son appui; Cassander, de tout temps ennemi d'Acacide, Arma pour soutenir son ami parricide. Mais ils crurent en vain arrêter le vainqueur: Hélénus remplit tout de carnage et d'horreur, Les atteignit enfin vers les murs d'Ambracie;

Lieu fatal! jour funeste au repos de ma vie! Hélénus, plein d'ardeur et l'œil étincelant, N'avait jamais paru ni plus fier, ni plus grand. Mais, s'il fit voir alors Achille formidable, Il ne nous fit pas voir Achille invulnérable : Il fut blessé. Mon fils, jaloux de sa valeur, Crut pouvoir par lui seul réparer ce malheur, Et poursuivre sans crainte une sûre victoire Dont Hélénus devait s'attribuer la gloire; Mais ce fut pour servir de triomphe au vainqueur: Il fut défait et pris. Juge de ma douleur, Quand je vis Illyrus tomber en la puissance De ccux qu'au désespoir réduisait ma vengeance. A peine je rendis un reste de combat. Hélénus languissait, et manquait au soldat Qui, l'ayant vu couvert de sang et de poussière, Et croyant qu'il touchait à son heure dernière, Malgré mes vains efforts plia de toutes parts; Et je me erus enfin, après mille hasards, Trop heureux de pouvoir regagner l'Illyrie, Moi qui me préparais à conquérir l'Asie.

ANDROCLIDE.
L'état où j'ai trouvé votre peuple réduit,
De ce cruel revers ne m'a que trop instruit.
Mais, quel que soit ici le sort qui le menace,
Vous pouvez d'Illyrus réparer la disgrace;
Seigneur: dès qu'Hélénus survit à ce malheur,
Quelle perte pourrait étonner votre cœur?
Je ne vois point encor ce que vous devez craindre.

#### GLAUCIAS.

Ecoute, et tu verras si mon sort est à plaindre. Néoptolême, enflé de ses heureux succès, Prétend s'en assurer le fruit par une paix. Il sait que Pyrrhus vit , et que j'en suis le maître; Que son intérêt seul m'arme contre le traître : Il m'a fait proposer de lui livrer Pyrrhus; Qu'il mettait à ce prix le salut d'Illyrus; Mais que, pour épargner mon honneur et ma gloire, Et ne me point souiller d'une action si noire Qui décréditerait et mon nom et ma foi, Cet article serait entre lui seul et moi. Dans ce cruel séjour voilà ce qui m'amène. Lysimachus, qui veut terminer notre haine, S'est de lui-même offert pour garant du traité. Néoptolème et moi nous l'avons accepté. Tous deux depuis huit jours dans les murs de Byzance, Nous nous sommes tous deux remis en sa puissance. Enfin Lysimachus, garant de notre paix, A de soldats sans nombre investi ce palais : Nul n'en saurait sortir sans un ordre suprême Qui vienne de ma part, ou de Néoptolême Qu'on laisse cependant disposer de mon fils. Mais le barbare y met un trop indigne prix. Il veut plus; il prétend s'unir à ma famille : Fier du penchant qu'il voit en mon fils pour sa fille, Il prétend qu'elle soit le lien d'une paix Qu'aux dépens de Pyrrhus on ne verra jamais. Non, je ne puis souffrir qu'une si belle vie

Serre les nœuds sanglants de l'hymen d'Ericie; Et ce même Pyrrhus met au rang de ses dieux L'objet qui de son sang est le prix odieux.

#### ANDROCLIDE.

Pourquoi l'ameniez-vous en ce séjour funeste? Quels sont donc vos desseins, et quel espoir vous reste? GLAUCIAS.

Que veux-tu que je fasse? On me retient mon fils, Et Pyrrhus a trop fait trembler mes ennemis. Néoptolème a craint que, fier de mon absence, Ce héros n'entreprit de surprendre Byzance; Enfin il a voulu qu'il me suivit ici.
Mais je mourrais plutôt.... Taïsons-nous, le voici. Garde-toi bien surtout de lui faire connaître Quel péril le menace, et quel sang l'a fait naître. Va, ne t'éloigne point de cet appartement.

## SCENE III.

## GLAUCIAS, HÉLÉNUS, CYNÉAS.

н є́ ц є́ м и s, à Cynéas. Allez, cher Cynéas; laissez-nous un moment.

GLAUGIAS.

Approchez, Hélénus; venez, fils magnanime, Unique espoir d'un roi que le destin opprime.

Voici le jour cruel marqué par sa fureur, Pour éclairer ma honte ou me percer le cœur. Il faut livrer Pyrrhus ou perdre votre frère, Et je ne puis livrer qu'une tête bien chère.

#### HÉLÉNUS.

Je ne dois point parler en faveur de Pyrrhus, Ni prononcer, seigneur, sur le sort d'Hyrus. Je vois que tous les deux vous tiennent en balance, Et je dois sur tous deux observer le silence. L'un ne m'est pas connu, mais il a votre foi: L'autre doit m'être cher, mais doit être mon roi; Et je ne puis servir ni perdre l'un ou l'autre, Sans trahir mon honneur, ou sans blesser le vôtre; Sans me rendre, seigneur, suspect d'ambition, Ou sans yous conseiller une indigne action. Un roi né généreux, un père né sensible, Peut lui seul prononcer sur un choix si terrible Où l'honneur et le sang doivent seuls vous guider, Où le père et l'ami doivent seuls décider. Daignez me dispenser d'en dire davantage Sur ces combats affreux où votre cœur s'engage. Seigneur, dès qu'il s'agit de si grands intérêts, Hélénus craint surtout les reproches secrets. J'avoûrai cependant que ce Pyrrhus m'étonne : Est-il digne des soins qu'un si grand roi se donne ? Vous faites tout pour lui, que fait-il donc pour vous? Et quel déguisement le cache parmi nous? Peut-il être en ces lieux si voisin d'un perfide, Sans le sacrifier aux mânes d'Æacide. Sans faire pour mon frère un généreux effort? Un descendant d'Achille a-t-il peur de la mort?

G L A U C i A s.

Mon fils, n'insultez point au malheur qui l'opprime :

Pyrrhus n'en est pas moins digne de notre estime.

Dans l'état où je suis, pourrait-il me venger

Sans mettre mon honneur et mes jours en danger?

Le fier Lysimachus nous tient tous pour ôtages;

Mais ma foi suffisait sans ces précieux gages:

Mon ennemi lui-même ose s'y confier,

Sûr qu'à sa foi mon cœur sait tout sacrifier.

Adieu; je vais revoir ce tyran que j'abhorre,

Le fléchir s'il se peut, ou le tenter encore.

Que n'offrirai-je point pour Pyrrhus et mon fils?

Mon cœur pour les sauver ne connaît point de prix.

## SCENE IV.

## HĚLÉNUS.

O roi trop vertueux! un exemple si rare
Puisse-t-il désarmer un ennemi barbare,
Et servir de leçon aux rois peu généreux,
A ne pas délaisser leurs amis malheureux!
Hélas! que je vous plains et que je vous admire!
Sentiments de vertu que la pitié m'inspire,
Mon frère peut périr, mon frère est mon rival:
Ne vous devrais-je point à mon amour fatal?
Ah! n'est-ce point à lui que l'honneur sacrifie?
Mon frère, ainsi que moi, brûle pour Ericie.
Prends garde qu'en ton cœur, trop sensible Hélénus,
Ericie aujourd'hui ne parle pour Pyrrhus:
Fais-toi d'autres vertus dont le choix légitime
N'offre point avec lui l'apparence du crime.

Quand du moindre intérêt le cœur est combattu, Sa générosité n'est plus une vertu. Mon frère est dans les fers d'un ennemi perfide, Monstre nourri de sang, et de meurtres avide: Voilà ce qui me doit parler pour Illyrus. Laissons aux dieux le soin du malheureux Pyrrhus: Trop de pitié pour lui me touche et m'intéresse. J'entends du bruit: on vient. O ciel! c'est la princesse.

#### SCENE V.

## HÉLÉNUS, ÉRICIE, ISMENE.

#### HÉLÉNUS.

Madame, eh! quel bonheur vous présente à mes yeux, Lorsqu'à peine le jour vient d'éclairer ces lieux? Puisse cet heureux jour confirmer l'avantage Que me fait espérer un si charmant présage!

S'il dépendait de moi de le rendre plus doux, Seigneur, bientôt la paix régnerait entre nous. J'allais offrir aux dieux les voeux les plus sincères, Les prier de fléchir la haine de nos pères. H. É. L. É. N. U. S.

Le vôtre avec la paix offre ici votre main; Mais, hélas! qu'il en fait un présent inhumain! Juste ciel! se peut-il que d'un objet si rare \* Une aveugle fureur fasse un présent barbare, Et que ce même hymen qui comblerait nos vœux Soit devenu le prix du sang d'un malheureux?

#### ÉRICIE.

Seigneur, de ce présent j'ignore le mystère, Et ne me charge point des secrets de mon père ; Mais, s'il faut sans détour s'expliquer avec vous, La paix n'est pas l'objet de vos vœux les plus doux. Votre cœur, élevé dans le sein des alarmes. N'interrompt qu'à regret le tumulte des armes: Le sang, les cris, les pleurs, cent peuples gémissants, Voilà pour vos pareils les objets ravissants. Votre nom n'a-t-il pas assez rempli la terre? Qu'a-t-il besoin encor des horreurs de la guerre? Mon père offre la paix, votre frère y consent; Elle trouve en vous seul un obstacle puissant : Votre haine pour nous éclate en ma présence, Sans daigner un moment se contraindre au silence. Je vois qu'en vain mon père espérait aujourd'hui Vous trouver pour la paix de concert avec lui : Ne me déguisez point ce qu'il en doit attendre ; Du moins accordez-lui la grace de l'entendre. Ce prince vous demande un moment d'entretien; J'ose vous en prier.... Vous ne répondez rien, Seigneur; vous frémissez au seul nom de mon père! Ah! je n'exigeais pas un aveu plus sincèrc.

#### HÉLÉNUS.

D'un reproche cruel accablez moins mon cœur, Madame; je sens trop à qui j'en dois l'aigreur. Je vois que pour la paix le vôtre s'intéresse, Et je crois entrevoir le motif qui le presse. Illyrus, avec vous de concert pour la paix,

A remis en vos mains de si chers intérêts: Mais la guerre pour moi peut seule avoir des charmes, Et je ne me nourris que de sang et de larmes; Je suis un furieux que rien ne peut toucher. Ah madame! est-ce à vous de me le reprocher? Si j'étais moins suspect de traverser mon frère, Vous m'accuseriez moins de hair votre père. Je ne vous nierai pas que peut-être sans vous Rien n'eût pu le soustraire à mon juste courroux; Que ce même palais, notre commun asile, N'aurait été pour lui qu'un rempart inutile : Mais peut-il avec vous craindre des ennemis? Les plus fiers ne sont pas ici les moins soumis. Les cœurs nourris de sang et de projets terribles, N'ont pas toujours été les cœurs les moins sensibles. Le mien éprouve enfin que les plus grands hasards Ne se trouvent pas tous sur les traces de Mars. Dès mes plus jeunes ans enchaîné par la gloire, Je n'ai connu d'autels que ceux de la victoire ; Mais vous m'avez appris qu'il n'était point de cœur Qui ne dût à la fin redouter un vainqueur.

ÉRICIE.

A cet aveu si prompt j'ai dû s peu m'attendre, Que l'étonnement seul m'a forcée à l'entendre. Mon père est en ces lieux, seigneur; c'est avec lui Qu'il fallait sur ce point s'expliquer aujourd'hui. Je sais pour vos vertus jusqu'où va son estime, Et la mienne jamais ne fut plus légitime. Ainsi, loin d'affecter cet orgueil éclatant

Dont la fierté s'honore et le cœur se repent, J'avoûrai sans détour que j'ai craint votre haine, Et ne vous ai point vu notre ennemi sans peine, Vous qui nous apprenez par cent faits glorieux Qu'on peut voir des mortels aussi grands que les dieux, Tels enfin qu'à l'amour un grand cœur inflexible Pourrait les souhaiter pour devenir sensible. Mais, malgré cet aveu que j'ai cru vous devoir, L'estime est le seul bien qui soit en mon pouvoir. Si votre amour ne peut se soumettre au silence, Songez qu'il doit ailleurs porter sa confidence. Mon père veut vous voir : quels que soient ses desseins, Vous savez peu fléchir, seigneur, et je vous crains. Daignez vous souvenir que ce prince est mon père ; Qu'il m'est cher encor plus que je ne lui suis chère; Que jamais de son rang on ne fut plus jaloux. Tout dépend de l'accueil qu'il recevra de vous. Je crois après ce mot n'avoir rien à vous dire : J'en ai même trop dit s'il ne peut vous suffire.

## SCENE VI.

## не́ье́ии s.

O ciel! en quel état me trouvé-je réduit! Cher espoir d'un amour qui m'avez trop séduit, Vous m'offrez vainement la princesse que j'aime; Mon cœur oublira tout devant Néoptolême. Qui? lui m'entretenir! Et que veut-il de moi? Je ne sentis jamais tant d'horreur ni d'effroi. J'abhorre ce tyran, et son aspect farouche L'emporte dans mon cœur sur l'amour qui le touche. N'importe, il faut le voir : n'allons point en un jour Hasarder le succès d'un malheureux amour. Quels que soient les transports dont mon âme est saisie, Je sens que les plus grands sont tous pour Ericie. Mais Illyrus paraît; sortons.

#### SCENE VII.

ILLYRUS, HÉLÉNUS, GARDES.

#### I T. L. Y R II S.

Prince, un moment; J'ai besoin avec yous d'un éclaircissement.

(à ses gardes.)

Gardes, éloignez-vous. Répondez-moi, mon frère : Puis-je avec vous ici m'expliquer sans mystère?

Oui, seigneur; vous pouvez parler en liberté.

IL°LYRUS.

Calmez donc les soupçons dont je suis agité. Avec empressement vous cherchez Ericie, Et je ne puis souffrir vos soins sans jalousie. Vous savez que je l'aime, et vous n'ignorez pas Que l'hymen à mon sort doit unir tant d'appas. Avec elle en ces lieux que faisiez-vous encore? Parlez,

HÉLÉNUS.

Je lui disais, seigneur, que je l'adore.

#### ILLYRUS.

Hélénus, songez-vous que vous parlez à moi, Et qu'Illyrus un jour doit être votre roi? H É L É N U s.

Je vous obéirai quand vous serez mon maître. Si le destin m'abaisse au point d'en reconnaître: Jusques-là mon amour craint peu votre pouvoir. Je sais jusqu'où s'étend la règle du devoir : Mais j'ignore, seigneur, ces tristes sacrifices Qui font gémir un cœur en d'éternels supplices. Le mien, qui ne connaît ni crainte ni détour, Regarde d'un même œil et la guerre et l'amour. Sans le péril affreux dont le sort vous menace, Vous verriez sur ce point jusqu'où va mon audace. Mais Hélénus, sensible autant que généreux, N'a jamais su , seigneur , braver les malheureux. Si l'amour vous livrait le cœur de la princesse, Ma fierté suffirait pour bannir ma tendresse : Mais si l'amour aussi daigne me l'accorder . Jusqu'au dernier soupir je saurai le garder. Adieu, seigneur.

## SCENE VIII.

#### ILLYRUS, GARDES.

#### ILLYRUS.

Ingrat, d'un orgueil qui m'offense Je, te ferai sentir jusqu'où va l'impuissance. Illyrus, tu le vois; ce n'est plus un secret: On ose t'avouer un amour indiscret, Et l'on te brave encore! Ah! ma perte est jurée: Mon rival m'a fait voir qu'elle était assurée ; Glaucias abandonne un fils infortuné Qu'on ne braverait pas s'il n'était condamné. On me voit dans les fers avec indifférence; On n'a pour mon rival que de la déférence : Glaucias à mes yeux le nomme son appui; C'est son dieu tutélaire, enfin c'est tout pour lui. Cependant, si j'en erois ma juste défiance, Mon père a de ce fils supposé la naissance. Le mystère profond qu'il me fait de Pyrrhus, Un respect qu'il ne peut cacher pour Hélénus, Et sur ce point, malgré sa prévoyance extrême, Quelques mots échappés à Glaucias lui-même, N'éclaircissent que trop ses funestes secrets. Hélénus, tu n'es pas ce que tu nous paraîs. Je vois que c'est à toi que l'on me sacrisse, Et je pourrais d'un mot mettre au hasard ta vie : Mais un trait si perfide est indigne de moi, Et je veux être encor plus généreux que toi. Puisqu'on me l'a permis, allons trouver mon père : De ses délais enfin je perce le mystère ; Mais, sans nous prévaloir de son secret fatal, Montrons-nous aujourd'hui plus grand que mon rival; Humilions son eœur, en lui faisant connaître Des sentiments d'honneur qu'il n'aurait pas peut-être.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

## SCENE I.

# NÉOPTOLEME, ÉRICIE.

#### N É O P T O L E M E.

 ${
m V}$ ous ne m'apprenez rien de cette vive ardeur, Que je n'eusse déja pénétré dans son cœur. Je n'ai vu qu'une fois ce guerrier invincible, Qu'on dit partout ailleurs si fier et si terrible : Mais à votre aspect seul, ma fille, aussi soumis Qu'il paraît redoutable à tous ses ennemis. Ainsi, sur cet amour que je prévois sincère, Je vais vous découvrir mon âme toute entière. Je règne; mais combien m'a coûté ce haut rang! Et qu'est-ce enfin qu'un sceptre encor souillé de sang? Prétexte à mes sujets de recourir aux armes, Source pour moi d'ennuis, de remords et d'alarmes. Illyrus est vaillant, mais il n'est que soldat; Et la seule valeur défend mal un état: Héritier d'un grand roi trop puissant, qui peut-être, Au lieu d'un défenseur, me donnerait un maître. J'ai besoin d'un héros qui, tenant tout de moi, Trouve en mes intérêts de quoi veiller pour soi. Hélénus, à la fois soldat et capitaine, N'attend que du destin la grandeur souveraine.

En l'unissant à vous par un sacré lien ,
Je m'en fais pour moi-même un éternel soutien.
Il est né généreux, et sa reconnaissance.
Ne m'envira jamais la suprême puissance.
Voilà le successeur que je me suis choisi ,
Et c'est pour l'en presser que je l'attends ici.
D'ailleurs , qui mieux que lui peut engager son père
A sacrifier tout à ma juste colère?
Chéri de Glaucias, c'est le seul Hélénus
Qui pourra le forcer à me livrer Pyrrhus.
É B I C I E.

Seigneur, sur ses projets qu'un grand roi lui confie, Daignera-t-il entendre un moment Ericie? Je n'examine point quel sera mon époux : Son choix, vous le savez, ne dépend que de vous : Ainsi j'obéirai. Ce qui me reste à dire, C'est votre gloire ici qui seule me l'inspire. D'un cœur rempli pour vous d'amour et de respect, Quel sentiment, seigneur, pourrait être suspect? Souffrez que, m'élevant jusqu'à Néoptolême, J'aille sans l'offenser le chercher dans lui-même. C'est l'univers entier qui parle par ma voix ; J'ose l'interpréter pour la première fois. Vous vous êtes vengé : le meurtre d'Aacide, Pour tout autre qu'un roi, serait un parricide ; Mais, si vous répandez le reste infortuné De ce sang que les dieux vous ont abandonné. Les intérêts d'état, le trône et ses maximes. La politique enfin, voile de tant de crimes,

Ne seront désormais que de faibles garants Pour vous sauver des noms qu'on prodigue aux tyrans. Quand même à vos desirs son fils pourrait souscrire, Glaucias voudra-t-il qu'il règne sur l'Epire; Que du sang de Pyrrhus il achète ma main, D'un sang que deux grands rois redemandent en vain; Lui qui, pour conserver une tête si chère, Semble avoir étouffé les sentiments d'un père? Si vous vous attachez le grand cœur d'Hélénus, Que peut vous importer le trépas de Pyrrhus? Laissez vivre, seigneur, un prince dont la vie D'aucun malheur pour vous ne peut être suivie. Æacide, ennemi des princes de son sang, Vous força malgré vous de lui percer le flanc. Si sa mort fut pour vous un crime involontaire Que son inimitié vous rendit nécessaire, Le salut de son fils, qui peut seul l'expier, Plus nécessaire encor, doit vous justifier. Et vous vous attachez à la seule victime Qui pouvait expier ou consommer le crime!

NÉOPTOLEME.

Tant que Pyrrhus vivra, mes sujets ennemis,
A ce funeste nom, se croiront tout permis;
Et le fier Hélénus, füt-il plus grand encore,
Ne me sauverait point d'un peuple qui m'abhorre.
Les dieux, en me livrant le superbe Illyrus,
Ont prononcé l'arrêt du malheureux Pyrrhus:
Il m'a trop fait trembler, il est temps qu'il périée.
Glaucias m'en refuse en vain le sacrifice:

Je ne peux qu'à ce prix arrêter ses projets. Et fixer entre nous une constante paix. Son cœur en gémira; mais votre hymen, ma fille, Unissant pour jamais l'une et l'autre famille, Calmera la douleur d'un roi trop généreux Qui peut par cet hymen rendre Hélénus heureux. Oue Glaucias y soit favorable ou contraire, Du trépas de Pyrrhus rien ne peut me distraire. Que l'univers alors éclate contre moi : 7 175 Un crime nécessaire est pour nous une loi. Voulez-vous qu'écoutant un discours téméraire. J'asservisse le sceptre aux erreurs du vulgaire? Heureux qu'à notre égard son imbécillité Nous assure du moins de sa docilité! A tout ce qui nous plaît c'est à lui de souscrire. Dès que sans le troubler il nous laisse l'empire, Laissons-lui des discours dont il est si jaloux. Ce qui fait ses vertus serait vice pour nous. Le peuple, en ce qui flatte ou choque sa manie, Trouve de la justice ou de la tyrannie. Nous ne nous réglons point au gré de ses erreurs. Les dieux ont leur justice, et le trône a ses mœurs. Mais Glaucias paraît. Ma fille, allez m'attendre. Quel dessein le conduit? et que vient-il m'apprendre?

# SCENE II.

# GLAUCIAS, NÉOPTOLEME.

#### GLAUCIAS.

Seigneur, vous triomphez: Androclide est défait. Je ne sais si sa honte est pour vous un secret; Mais sous vos lois l'Epire est désormais réduite : Cassander l'a soumise, ou plutôt l'a détruite. Je ne vous cache point les pertes que je fais, Et je vous viens moi-même annoncer vos succès. Le destin vous élève, et le ciel m'humilie: J'ai commandé longtemps, aujourd'hui je supplie. Voyons l'usage enfin qu'en nos succès divers Vous ferez du triomphe, et moi de mes revers. L'infortuné Pyrrhus n'est plus pour vous à craindre; Sans être trop humain, je crois qu'on peut le plaindre: La pitié sur ce point, dans un cœur irrité. N'a pas même besoin de générosité. J'ai protégé sans fruit ce prince déplorable : Tout s'arme contre lui , tout vous est favorable ; Mais vous connaissez trop ma constance et ma foi, Pour croire que le sort soit au dessus de moi. Je ne yous parle point d'une vaste puissance Qui vous fit si longtemps éprouver ma vengeance : A peine votre cœur se serait satisfait, Que vous savez assez quel en serait l'effet. Régnez donc, puisqu'ainsi le destin en ordonne : Sans remords et sans droit gardez une couronne

Qu'un autre nommerait le prix de vos forfaits, Que je vais cependant consacrer par la paix. Je rends à Cassander la Macédoine entière: Tout ce que j'ai conquis sera votre frontière: Je n'armerai jamais en faveur de Pyrrhus, Let je consens enfin à l'hymen d'Illyrus, Let je consens enfin à l'hymen d'Illyrus, Let je promets, seigneur, que votre vie Jamais de mon aveu ne sera poursuivie; Qu'à Pyrrhus je tairai son nom et ses aïeux. J'en jure par ce fer, j'en jure par les dicux. J'ai tout dit: répondez.

## NÉOPTOLEME.

Où donc est l'avantage

D'une paix dont Pyrrhus ne serait point le gage? Il est vrai que mon sort, seigneur, a bien changé; Mais, pour vous craindre moins, en suis-je plus vengé? L'Epire en sera-t-elle à mes lois plus soumise, Mes jours plus à couvert d'une lâche entreprise? Si Pyrrhus se connaît, pourra-t-il oublier Que son père fut roi, qu'il eut un meurtrier, Ou'il vit, et qu'entre nous un coup irréparable Doit opposer sans cesse un vengeur au coupable? Malgré les nœuds du sang dont nous sortions tous deux, Il fallut m'immoler un roi trop soupçonneux; Je ne m'en cache point : si c'est un parricide, On ne doit l'imputer qu'aux rigueurs d'Æacide. Son trône, après sa mort, était le seul abril Que je pusse choisir à mon honneur flétri : Je ne vis qu'un bandeau qui pût sauver ma tête.

La force en fit le droit, un meurtre la conquête, Il est vrai ; mais combien de trônes sont remplis Par les usurpateurs qui s'y sont établis? Votre aïeul en fut un ; j'en nommerais mille autres Qui n'eurent pour régner d'autres droits que les nôtres. Quoi qu'il en soit, seigneur, je demande Pyrrhus, Et ne peux qu'à ce prix relâcher Illyrus. De vos soins vertueux outrez moins la chimère. Et ressouvenez-yous que yous êtes son père; Que s'il périt, c'est vous qui le voulez ainsi; Que c'est vous plus que moi qui l'immolez ici ; Enfin, que c'est vous seul qui m'imposez un crime Que la nécessité va rendre légitime. Vous m'entendez, seigneur : adieu. Point de traités, Si du sang de Pyrrhus vous ne les cimentez.

GLAUCIAS.

Ah cruel! arrêtez: puisqu'il vous faut un gage, Si c'est peu de ma foi, prenez-moi pour ôtage; Je suis pret à vous suivre en ces mêmes climats Où j'ai porté cent fois la flâme et le trépas. Si ce n'est pas assez de vous céder un trône, Prenez encor le mien, et je vous l'abandonne; Mais ne réduisez point un prince vertueux A trahir en Pyrrhus son honneur et ses dieux. Quand je recus ce prince échappé de vos armes, Son berceau fut longtemps arrosé de mes larmes. Je regardai Pyrrhus comme un présent divin Que le ciel m'ordonnait de cacher dans mon sein. Enfin , Pyrrhus m'est plus que si j'étais son père :

Je répondrais aux dieux d'une tête si chère. Les serments les plus saints ont répondu de moi , Et je mourrais plutôt que de trahir ma foi. Il n'est fils ni sujets que je ne sacrifie Au soin de conserver sa déplorable vie.

NÉOPTOLEME.

Hé bien! vous pouvez donc au sortir de ce lieu Aller dire à ce fils un éternel adieu.

GLAUCIAS.

Pour dérober ce fils à ta main meurtrière,
Je me suis abaissé jusques à la prière;
Mais c'est trop honorer un lâche tel que toi,
Que de lui témoigner le plus léger effroi.
Je brave ta fureur, si tu braves ma plainte.
Un monstre doit causer plus d'horreur que de crainte.
Délivre ou perds mon fils, je le laisse à ton choix,
Et je cours l'embrasser pour la dernière fois.
Oui, barbare, je vole à cet adieu funeste:
Mais toi, tremble en songeantau vengeur qui me reste.

## SCENE III.

#### NÉOPTOLEME.

Dans quel étonnement laisse-t-il mes esprits!
Peut-on jusqu'à ce point abandonner un fils?
Est-ce férocité, yertu, devoir, courage?
De quel nom appeler ce bizarre assemblage?
Quel oubli de soi-même! et quel mélange affreux
De père sans tendresse et d'ami généreux!

Dépouille-t-on ainsi les entrailles de père?
Quelles sauvages mœurs! ou plutôt quel mystère!
Je l'ai trop admiré sur sa fausse vertu:
De soins bien différents un père est combattu.
Glaucias m'abusait; et son indifférence
Pour un fils sur qui va retomber ma vengeance,
Me fait voir où m n bras doit adresser ses coups;
Je reconnais enfin l'objet de mon courroux.
Il est entre mes mains: le prince d'Illyrie
N'est autre que Pyrrhus que l'on me sacrifie.
Puis-je en douter encor? Mais je vois Hélénus.
J'éclaircirai bientôt mes soupeons sur Pyrrhus.

#### SCENE IV.

## HÉLÉNUS, NÉOPTOLEME.

#### NÉOPTOLEME.

Héros dont les exploits font revivre Alexandre, Ou plutôt qui semblez renaître de sa cendre; Qui, jeune encore, osez faire voir aux humains Qu'on peut même prétendre à de plus hauts destins, Souffrez qu'un ennemi sorti du sang d'Achille, Sang qui n'offrit jamais un hommage servile, S'acquitte cependant des innocents tributs Que tout cœur généreux doit rendre à vos vertus. Le mien, quoique irrité d'une guerre inhumaine, Vous partagea longtemps son estime et sa haine: Mais l'estime cut toujours de quoi la surpasser; Et ce que l'une a fait, l'autre veut l'effacer.

J'ai proposé la paix, et la main d'Ericie; Je l'ai moi-même offerte au prince d'Illyrie. Pouvais-je présumer que ses faibles attraits, D'un triomphe plus beau comblant tous mes souhaits, Subjugueraient, seigneur, un guerrier intrépide Qui de nouveaux lauriers paraît toujours avide? C'est à lui que je parle, et je n'ai pas besoin De rappeler ses traits et son nom de plus loin. Daignez me confirmer un amour qui me flatte. Les moments nous sont chers ; que cet amour éclate, Scigneur : c'est un aveu que j'exige de vous, Et je n'en puis entendre un qui me soit plus doux.

HÉLÉNUS.

Les charmes d'Ericie, et tout ce qu'elle inspire, En disent plus, seigneur, que je n'en pourrais dire; Heureux si les vertus dont vous m'avez flatté Lui paraissent d'un prix digne de sa beauté! Il est vrai que je l'aime, et n'en fais point mystère; J'ai cru même devoir l'avouer à mon frère : Mais Glaucias l'ignore, et du don de ma foi Je ne puis disposer sans l'aveu de mon roi. Mon cœur, indépendant du pouvoir arbitraire, Se livre sans contrainte à ce qui peut lui plaire; Mais cette liberté n'étend pas son pouvoir Jusqu'à braver les lois d'un trop juste devoir. Je fais gloire du mien, et jamais pour un père Amour ne fut plus grand, ni respect plus sincère; Mais c'est moins en sujet que je lui suis soumis, Que par des sentiments qui sont plus que d'un fils.

N É O P T O L E M E.

S'il est vrai qu'Hélénus brûle pour Ericie,
Prince, je réponds d'elle et du roi d'Illyrie.
Glaucias vous chérit, et verra sans regret
Le choix que mon estime et votre amour ont fait.
Quel successeur plus grand et plus digne d'Achille
Pouvais-je présenter à l'Epire indocile?
Qu'il m'est doux de pouvoir, en couronnant vos feux,
Rendre à la fois ma fille et mes sujets heureux!

HÉLÉNUS.

Cessez de vous flatter d'une espérance vaine : Glaucias à la paix peut immoler sa haine, Mais ne souffrira point que je sois possesseur D'un trône dont Pyrrhus est le seul successeur. Nos malheurs, il est vrai, vous en ont rendu maître, Et tant que vous vivrez vous pourrez toujours l'être: Je doute cependant qu'on vous laisse jamais Le droit d'en disposer au gré de vos souhaits. Mon hymen, ou celui du prince d'Illyrie, Pourra yous garantir et le sceptre et la vie ; Mais Pyrrhus, après vous reprenant tous ses droits, A l'Epire, seigneur, doit seul donner des lois. Qui peut lui disputer alors ce diadême? Et, malgré mon amour, savez-vous si moi-même Je pourrais consentir à l'en voir dépouiller, Et d'un trône usurpé ma gloire se souiller?

м É ОРТОLЕМЕ. Et quel est donc le but de la paix qu'on demande , S'il faut que de Pyrrhus ma couronne dépende ? Je n'aurai donc vaincu que pour être soumis, Et que pour voir sur moi régner mes ennemis! Que pour voir un hymen qui dépouille ma fille, Comme une grace encor qu'on fait à ma famille! Le sort, en remettant la victoire en nos mains, Nous a fait concevoir de plus nobles desseins.

HÉLÉNUS.

Oui, yous avez vaincu; mais l'honneur et la gloire Ne suivent pas toujours le char de la victoire: Il en est qu'on ne doit imputer qu'au hasard. La vôtre est de ce rang : le sort vous en fit part; Et l'arracha des mains d'un ennemi terrible, Dont vous n'aviez pas cru la défaite possible. Si mon sang répandu yous a fait triompher, Ce n'est pas yous du moins qui le fîtes couler. Le sort à mes pareils peut garder un outrage; Mais l'on n'obtient sur eux de parfait avantage Qu'on ne les ait privés de la clarté du jour, Ou l'on n'en peut trop craindre un funeste retour. Seigneur, je vous ai dit que j'aimais la princesse : Ses charmes peuvent seuls égaler ma tendresse : Mais je n'ai desiré que son cœur et sa main. Ma valeur peut lui faire un assez haut destin, Sans que j'aille à Pyrrhus ravir un diadême Qui déshonorerait votre fille elle-même. Pour yous, qui vous osez déclarer mon vainqueur, Montrez des sentiments dignes de tant d'honneur.

NÉOPTOLEME.

Je vois bien qu'il est temps que je me fasse entendre,

Et que vous sachiez, vous, ce que j'ose prétendre. Je ne sais de quel prix Ericie est pour vous; Mais, si de l'obtenir votre amour est jaloux, Si sa main est un bien qui vous semble si rare, Il faut qu'à me servir votre cœur se prépare. Je demande Pyrrhus; ma fille est à ce prix: Tout autre n'est pour moi que refus ou mépris. Voilà ce que de vous exige ma vengeance. Vous, qui sur Glaucias avez tant de puissance, Portez-le dès ce jour à remplir mes souhaits, Ou déterminez-vous à ne nous voir jamais.

#### HÉLÉNUS.

Vous-même eussiez en vain tenté cette entrevue Sans les soins d'Ericie, à qui seule elle est due : Mais sur cet entretien si l'on m'eût pressenti, Un mépris éternel m'en aurait garanti. Barbare ! voilà donc le fruit de votre estime . Un hymen qui pour dot m'apporterait un crime! Dès qu'il faut s'allier à vous par un forfait, Gardez à Cassander ce funeste bienfait. Et ne vous vantez plus d'être du sang d'Achille. Ce sang, qui fut toujours en héros si fertile, Ne pourrait inspirer des sentiments si bas. Vous en êtes souillé, mais vous n'en sortez pas. Si je pouvais penser que la jeune Ericie Eût reçu vos penchants de vous avec la vie, Ce ne serait pour moi qu'un objet plein d'horreur. Cruel! si vous voulez lui conserver mon cœur. Déguisez mieux du moins cet affreux caractère

Qui me ferait rougir de vous nommer mon père; Montrez-moi des vertus qui vous fassent aimer, Et qui dans mon amour puissent me confirmer. Ce n'est pas votre rang, c'est la vertu que j'aime: Sans elle, vous m'offrez en vain un diadême. Dussiez-vous m'élever à des honneurs divins, Je vous préférerais le plus vil des humains. Je me vois à regret forcé de vous confondre; Mais vous deviez prévoir ce que j'ai dû répondre.

NÉOFTOLEME.

NÉOFTOLEME.

Mais ressouvenez-vous que pour vous rendre heureux
J'ai voulu pénétrer jusqu'au fond de votre âme,
Et voir ce que pour nous oserait votre flâme:
Car sans votre secours je serai satisfait.
Vous m'avez de Pyrrhus fait en vain un secret;
Il est en mon pouvoir : c'est Illyvus lui-même,
Que son triste destin livre à Néoptolème.

HÉLÉNUS.

Qui? lui Pyrrhus, seigneur! Mais non, pensez-y bien...

NÉOPTOLEME.

Adieu: yous-même ici pesez notre entretien. Je n'oublirai jamais un refus qui me blesse, Et j'en vais de ce pas instruire la princesse.

## SCENE V.

HÉLÉNUS.

Ah tyran! de quel trait viens-tu frapper mon cœur?

Vertu, dont les transports me coûtent mon bonheur, Pour le prix de t'avoir sacrifié ma flâme, Sauve-moi des regrets qui déchirent mon âme; Tourne vers mon rival mes soins et ma pitié, Et ranime pour lui ma première amitié. Illyrus est Pyrrhus! Mais d'où vient que mon père M'en a fait si longtemps un barbare mystère? M'aurait-il soupconné d'être moins généreux Et moins touché que lui du sort d'un malheureux? Hélas! quoi qu'il ait fait pour défendre sa vie, Tout ce qu'il a perdu valait-il Ericie? C'est Pyrrhus qui me l'ôte, et par un sort fatal Je suis réduit encore à pleurer mon rival! Allons trouver mon père, et cessons de nous plaindre; Etouffons sans regret des feux qu'il faut éteindre : Voilà des ennemis dignes de mon courroux. Le triomphe du moins en est beau, s'il n'est doux, Héros, qui pour tout bien recherchez la victoire, Qu'un peu de sang perdu couvrit souvent de gloire, Pour en savoir le prix, c'est peu d'être guerrier; Il faut avoir un cœur à lui sacrifier.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIEME.

# SCENE I. ÉRICIE, ISMENE.

#### ÉRICIE.

Tu combats vainement mon désespoir funeste : La plainte, chère Ismène, est tout ce qui me reste. Laisse-moi le seul bien des cœurs infortunés Que sous d'indignes fers l'amour tient enchaînés. Lieux témoins de ma honte, et d'un perfide hommage Payé de tout mon cœur, et suivi d'un outrage; Lieux où j'ai cru soumettre un héros à mes lois. Hélas! je vous vois donc pour la dernière fois. Pardonne ces transports à mon âme éperdue. On me méprise, Ismène, et la paix est rompue. Nous reverrons bientôt, l'acier cruel en main, Fondre dans nos états un guerrier inhumain ; Et pour comble de maux il faut partir, Ismène, Sans pouvoir contre lui faire éclater ma haine: Je fais pour le trouver des souhaits superflus. Inutiles transports! je ne reverrai plus Ce cruel Hélénus que ma raison abhorre, Que ma gloire déteste, et que mon cœur adore, Ismène, je le vois. Ah mortelles douleurs! Je succombe, et n'ai plus que l'usage des pleurs.

Fuyons; n'exposons point au mépris d'un barbare Les faiblesses d'un cœur où la raison s'égare.

#### SCENE II.

## HÉLÉNUS, ÉRICIE, ISMENE.

HÉLÉNUS.

Près de voir succéder, peut-être pour jamais, Les horreurs de la guerre aux douceurs de la paix, Dans ce triste moment où votre âme irritée Contre un infortuné n'est que trop excitée, M'est-il encor permis d'offrir à vos beaux yeux Un amant qui ne peut que vous être odieux? Si je ne vous croyais générense, équitable, Madame, je craindrais de paraître coupable; Mais que peut craindre un cœur qui remplit son devoir? Et qu'ai-je à redouter que de ne vous plus voir? Je ne vous dirai point que je vous aime encore: Malgré ce que j'ai fait , mon âme vous adore. Mes refus m'ont privé de l'espoir le plus doux, Mais n'ont point étoussé ma tendresse pour vous. D'un rigoureux honneur déplorable victime, Tendre amant sans faiblesse, et coupable sans crime, D'un vertueux effort touché sans repentir, Mon cœur sent cependant tout ce qu'il peut sentir; Et si, pour exciter le vôtre à la vengeance, Ma générosité lui parut une offense, S'il a pu souhaiter de me voir malheureux, Non, jamais le destin n'a mieux rempli vos vœux.

#### FRICIE.

Que parlez-vous ici de haine et de vengeance?
Non, ne redoutez rien de mon indifiérence,
Quel désespoir éclate? ou que soupçonnez-vous,
Pour oser vous flatter d'un instant de courroux?
Cessez de vous troubler d'une frayeur si vaine:
C'est supposer l'amour que de craindre la haine;
Mais jusques-là mon cœur ne sait point s'enflammer,
C'est aux amants chéris, seigneur, à s'alarmer,

#### HÉLÉNUS.

Je sais que je dois peu ressentir leurs alarmes. Je craignais d'avoir fait une injure à vos charmes; Mais, au ressentiment si mon cœur s'est mépris, C'est qu'il se crut toujours au dessus du mépris. Ce n'est pas se flatter que de craindre, madame, Jamais un faux orgueil n'a corrompu mon âme : La vertu seule y mit une noble fierté Que l'amour laisse agir, même avec dignité; Qui n'a fait aujourd'hui que ce qu'elle a dû faire, Heureux d'être un objet peu digne de colère, Qui, n'osant me flatter de l'honneur d'être aimé. Croit mériter du moins celui d'être estimé!. Madame, je vois trop qu'un récit peu fidelle M'a fait de mon devoir une lâche querelle; Mais, si votre courroux vous paraît trop pour moi. Songez qu'ici le mien doit causer de l'effroi. Ceux qui de mes refus ont noirci l'innocence . En recevraient bientôt la juste récompense, Si mon amour pour vous ne daignait retenir

Un bras qui n'est souvent que trop prompt à punir.
Malgré tous vos mépris, je sens que je vous aime;
Mais je n'ai jamais tant hai Néoptolème.
Si jamais votre cœur a pu trembler pour lui,
Dans les murs de Byzance arrêtez-le aujourd'hui.
Je souscris à la paix'; qu'on me rende mon frère:
Osez le demander vous-même à votre père;
Prévenez sur ce point un amant furieux
Qui, hors vous, n'aura rien de sacré dans ces lieux.
É R I C I E.

Cruel! c'est donc ainsi que votre amour s'exprime! Voilà ce feu si beau qui pour moi vous anime, Et l'hommage d'un cœur qui ne se donne à moi Que pour remplir le mien de douleur et d'effroi! On m'aime, et cependant il faut que je fléchisse! On m'adore, et c'est moi qui dois le sacrifice! Il faut de mon devoir que j'étouffe la voix, Et que de mon amant je subisse les lois! De l'amour suppliant l'orgueil a pris la place; Et je vois à ses soins succéder la menace, Les refus, les mépris, la fierté, la terreur. Vos transports les plus doux ne sont que de fureur, Impétueux amant, dont l'ardeur téméraire Ne déclare ses feux qu'en déclarant la guerre. Inspira-t-on jamais l'amour par la frayeur? C'est ainsi qu'Hélénus se rend maître d'un cœur! Il ordonne en tyran, il faut le satisfaire! Barbare ! ma fierté vous devrait le contraire : Je devrais n'écouter que mon juste courroux :

Mais je veux me venger plus noblement de vous;
Je veux qu'en gémissant Hélénus me regrette,
Et qu'il sente du moins la perte qu'il a faite.
Il ne tenait qu'à vous de faire mon bonheur:
L'amour à cet espoir ouvrait déja mon cœur;
Heureuse de pouvoir offrir un diadême,
Sans rechercher en vous d'autre bien que vous-même.
Je ne me vengerai de vos refus honteux,
Qu'en vous faisant rougir de mes soins généreux.
Puisque vous le voulez, je vais trouver mon père,
Tenter, pour le fléchir, les pleurs et la prière;
Je vais pour vous, ingrat, tomber à ses genoux,
Et faire ce qu'en vain j'attends ici de vous.

#### SCENE III.

#### HÉLÉNUS.

O devoir! ta rigueur est-elle satisfaite?
Vois ee qui m'est offert, et ce que je rejette.
Quels bienfaits de ta part me feront oublier
Ce que tu m'as forcé de te sacrifier?
Ah Pyirhus! que le soin de défendre ta vie
Sera d'un prix cruel, s'il m'en coûte Ericie!
Mais on vient: c'est lui-même. Hélas! pour m'attendrir,
Que d'objets à la fois viennent ici s'offiri!

#### SCENE IV.

## HÉLÉNUS, ILLYRU'S, GARDES.

#### ILLYRUS.

Seigneur, car je ne sais si je parle à mon frère, Tant le sort entre nous a jeté de mystère! Quoi qu'il en soit, avant que de quitter ce lieu, J'ai cru devoir vous dire un éternel adieu. Après avoir reçu ceux du roi d'Illyrie, Dont je suis plus touché que de sa barbarie. Quel autre nom donner à sa rigueur pour moi, Quand je n'y trouve plus mon père ni mon roi? Par quel malheur son fils a-t-il cessé de l'être? Ai-je déshonoré celui qui m'a fait naître? Quel est donc ce Pyrrhus, pour lui d'un si haut prix? Encor si c'était vous, j'en serais moins surpris. Seigneur, vous soupirez! je vois couler vos larmes! Ces pleurs me causeraient de mortelles alarmes, Si mon cœur était fait pour sentir de l'effroi : Il s'émeut cependant de tout ce que je voi. Une douleur si noble a de quoi me surprendre : Ce n'est pas d'un rival que j'eusse osé l'attendre, Ni me flatter qu'il dût être si généreux, Lorsque tout abandonné un prince malheureux. Non qu'à votre vertu j'eusse fait l'injustice De croire votre amour de ma perte complice ; Mais, si je n'ai rien craint de votre inimitié. Je n'en attendais pas non plus tant de pitié.

#### HÉLÉNUS.

Seigneur, quelques transports qu'une maîtresse inspire, La gloire et le devoir ont aussi leur empire. Entre ce qui me plaît et ce que je me dois, L'honneur seul a toujours déterminé mon choix. Je n'ai pas, dans les soins d'une ardeur qui m'est chère, Perdu le souvenir de mon malheureux frère : Et dût-il me haïr, même sans m'estimer, Ses malheurs suffiraient pour me le faire aimer. Je vois avec douleur le sort qu'on vous prépare, Sans oser cependant immoler un barbare, Ce palais est rempli de chefs et de soldats Qu'un ordre redoutable attache sur mes pas. Le fier Lysimachus, jaloux de sa puissance, Ne laisse à mon courroux nul espoir de vengeance; Et si je n'en craignais un funeste succès, J'aurais bientôt troublé l'asile de la paix: Mais la peur d'exposer la tête de mon père Me fait, en frémissant, étouffer ma colère; Et l'horreur de vous voir dans des fers odicux La porte à des accès quelquefois furieux. J'ose tout, je crains tout, sans savoir qu'entreprendre: Je plains même Pyrrhus, et voudrais le désendre: Heureux si son secret fût resté dans l'oubli!

#### ILLYRUS.

Vous n'êtes pas le seul qui le sachiez ici, A qui ce Pyrrhus doit encor plus qu'il ne pense: Mais on veut lui garder un généreux silence; Et pour sauver ses jours on fait plus aujourd'hui, Que jamais Glaucias n'osa faire pour lui, Lorsque tout engageait à le faire connaître.

Ah! laissons ce Pyrrhus, seigneur, quel qu'il puisse être. Pénétré de son sort jusqu'au saisissement, Mon cœur n'a pas besoin d'autre éclaircissement. Je ne connais que vous en ce moment funeste Où le rival s'oublie, et l'ami seul vous reste. Mais Glaucias paraît: retirez-vous, seigneur; Votre aspect ne ferait qu'irriter sa douleur: Daignez la respecter dans un malheureux père, Et me laissez le soin d'une tête si chère.

# ILLYRUS.

Non, non, ce serait trop en exiger de vous: Je vous exposerais, seigneur, à son courroux. Pour la dernière fois souffrez que je le voie.

## SCENE V.

# GLAUCIAS, ILLYRUS, HÉLÉNUS,

GLAUCIAS, dans le fond du théâtre.
Dieux cruels, dont sur moi la rigueur se déploie,
Si rien à la pitié ne vous peut émouvoir,
Jouissez de mes pleurs et de mon désespoir!
Que vois-je ? quels objets! les deux princes ensemble!
Ah! que d'infortunés le sort ici rassemble!
(à Illyrus.)

(à Illyrus.)

Que cherchez-vous, mon fils, en ces funestes lieux,

Où tout doit désormais vous paraître odieux, Où vous devez me fuir et m'abhorrer moi-même?

ILLYRUS.
Vous n'en êtes pas moins, seigneur, tout ce que j'aime.
A mon frère, il est vrai, je me plaignais de vous,
Et j'en eusse attendu des sentiments plus doux.
Je suis touché de voir, en ce moment terrible,
Que mon rival soit seul à ma perte sensible.
Hélas ! qui fut jamais plus à plaindre que moi?
Méprisé d'Ericie, et peu cher à mon roi,
C'est un prince sorti d'une race étrangère
Qui l'emporte sur moi dans le cœur de mon père.

Je ne condamne point sa générosité,
Mais l'effort en devrait être plus limité:
La gloire n'admet point de si grands sacrifices,
Et ce n'est point à moi d'illustrer ses caprices,
Victime des transports d'un chimérique honneur,
Sans avoir d'autre crime ici que mon malheur.
Ce reproche cruel dont votre cœur s'offense
Ne regarde, seigneur, que votre indifférence:
Le ne nuis voir roco plus abandonneur con file

Je ne puis voir mon père abandonner son fils, Sans soupçonner pour moi d'injurieux mépris. Voilà les seuls regrets dont mon âme est asisie, Et j'en suis plus touché que de perdre la vie: Mais je n'en ai pas moins souhaité vous revoir.

Illyrus, mon seul bien et mon unique espoir, Ah! si c'est ton amour qui vers moi te rappelle, Ne m'en refuse point une preuve nouvelle. Viens, mon fils, dans les bras d'un père infortuné, Dont le cœur ne t'a point encore abandonné ; Viens te baigner de pleurs qui couleront sans cesse, Et ne m'accuse point de manquer de tendresse. Mon fils, je t'aime encor tout ce qu'on peut aimer, Et je te connais trop pour ne pas t'estimer. Tes reproches honteux dont ma gloire murmure, Outragent plus que moi le sang et la nature. Mon cœur de ses retours n'est que trop combattu, Et je n'ai plus d'espoir qu'en ta propre vertu. Loin de déshonorer mon auguste vicillesse, Aide-moi de mon sang à domter la faiblesse. Le malheureux Pyrrhus est maître de ma foi; Je ne suis pas le sien, et ta vio est à moi. Fais voir, par les efforts d'une vertu suprême, La victime au dessus du sacrifice même. Adieu : sois généreux autant que je le suis. Te pleurer et mourir est tout ce que je puis.

#### ILLYRUS.

Oui, je vous ferai voir par un effort insigne,
De quel amour, seigneur, Illyrus était digne;
Que ce fils malheureux, sans le faire éclater,
Des plus rares vertus aurait pu se flatter;
Qu'il sait du moins mourir et garder le silence,
Quand son propre intérêt peut-être l'en dispense.
Je pourrais d'un seul mot éviter mon malheur,
Mais ce mot échappé vous percerait le cœur.
C'est dans le fond du mien qu'enfermant ce mystère;
Je vais sauver Pyrrhus, votre gloire, et me taire.

Adieu, cher Hélénus: vous apprendrez un jour Si j'avais mérité de vous quelque retour.

## SCENE VI.

## GLAUCIAS, HÉLÉNUS.

HÉLÉNUS.

Seigneur, de ce discours que faut-il que je pense? Sur quoi le prince ici vante-t-il son silence?

GLAUCIA.S.

Ah mon fils! ce secret ne regarde que moi; Mais il a d'un seul mot glacé mon cœur d'effroi. Hélas! que de son sort mon âme est attendrie! Pyrrhus, que de vertu ma foi te sacrifie!

RÉLÉNUS

Le prince va, dit-il, se perdre pour Pyrrhus; Et c'est lui cependant sous le nom d'Illyrus, Si j'en crois les soupcons du tyran de l'Epire. Seigneur, de ce secret vous pouvez seul m'instruire. Mon respect m'a forcé de cacher jusqu'ici Les desirs que j'avais de m'en voir éclairci ; Mais, s'il a triomphé de mon impatience, Je rougis à la fin de votre désiance. Si jamais votre cœur fut sensible pour moi, Si mon amour pour vous a signalé ma foi, Si j'ai pu m'illustrer en marchant sur vos traces, Et par quelques exploits su mériter des graces, Du sang que j'ai perdu je n'exige qu'un prix.

Est-il vrai qu'Illyrus ne soit point votre fils?

Je ne suis point surpris qu'un lâche cœur soupçonne Qu'Illyrus soit Pyrrhus, dès que je l'abandonne: Mais vous, jusqu'à ce jour élevé dans mon sein, Vous, à qui des vertus j'applanis le chemin, Que j'instruisis d'exemple, auriez-vous osé croire Que d'une lâcheté j'eusse souillé ma gloire? Non, mon cher Hélénus: ce fils abandonné N'en est pas moins celui que les dieux m'ont donné; Et plût au sort cruel qu'il eût un autre père!

Vous n'éclaircissez pas, seigneur, tout le mystère.

Prince, c'est trop vouloir pénétrer un secret : Offrez à ma douleur un zèle plus discret , Et n'en exigez pas plus que je n'en veux dire. H É T. É N U.S.

C'en est assez pour moi, seigneur; je me retire, Satisfait qu'Illyrus soit toujours votre fils, Et je vais de ce pas trouver ses ennemis.

GLAUCIAS. Ah cruel! arrêtez: qu'allez-vous entreprendre?

Ce que de ma vertu mon frère doit attendre : Je cours le dérober à son sort inhumain, Ou mourir avec lui les armes à la main; Et je n'écoute plus, dans l'ardeur qui me guide, Que la soif de verser le sang d'un parricide. GLAUCIAS.

Barbare! immole donc le mien à ta fureur; Cours exposer ma vie et me perdre d'honneur.

HÉLÉNUS.

Ah! yous ne craignez pas, seigneur, pour votre vie: Ce n'est pas là l'effroi dont votre âme est saisie; Elle est trop au dessus d'une lâche frayeur. Pyrrhus, le seul Pyrrhus occupe votre cœur. Indifférent pour nous, pour lui plein de tendresse, Voilà, pour m'arrêter, le motif qui vous presse, Et l'unique frayeur qui vous trouble aujourd'hui. N'avons-nous pas assez versé de sang pour lui? S'il est reconnaissant, que veut-il davantage? Je sais qu'à le sauver votre foi vous engage, Que vous lui devez même une sainte amitié; Mais que lui dois-je, moi, qu'une simple pitié Qui doit céder aux soins de conserver mon frère? Hé bien! qu'à vos deux fils votre honneur le préfère : Consacrez à jamais ces transports vertueux, Et me laissez le soin de nous sauver tous deux. Que Pyrrhus avec nous vienne aussi se défendre, S'il est digne du sang que vous laissez répandre. Eh! de quelle vertu l'ont enrichi les dieux, Pour vous rendre, seigneur, le sien si précieux? Je ne sais, mais je crains que le grand nom d'Achille Ne soit pour lui d'un poids plus onéreux qu'utile; Que sans honneur ses jours ne se soient écoulés.

GLAUCIAS.

Ah! si vous connaissiez celui dont vous parlez,

Vous changeriez bientôt de soins et de langage, Et je verrais mollir ce superbe courage.

HÉLÉNUS.

Seigneur, à ce discours c'est trop me le cacher: Je dois de votre sein désormais l'arracher.

GLAUCIAS.

Quoi! ce même Hélénus que l'univers admire, Et dont les dieux semblaient lui désigner l'empire, L'ennemi des tyrans, l'ami des malheureux, l'étrit en un seul jour tant de jours si fameux, Et me demande à moi le sang d'un misérable!

HÉLÉNUS.

Ah dieux! de ces horreurs me croyez-vous capable?
Non: vous ne m'imputez ces lâches mouvements,
Que pour vous délivrer de mes empressements.
C'est le droit d'un refus acquis par une offense,
Et dont à vos remords je laisse la vengeance.
Ce jour, qu'on croit des miens avoir flétri le cours,
Est peut-être, seigneur, le plus beau de mes jours.
A ce même Pyrrhus j'ai fait un sacrifice
Qui sera pour mon cœur un éternel supplice;
Et dont mon amour seul connaissait tout le prix.
Mais en vain aux refus vous joignez le mépris:
Si vous voulez calmer la fureur qui m'agite,
Cessez de retenir un secret qui m'irrite,
Ou de sang et d'horreurs je vais remplir ces lieux.

Ah mon fils! étouffez ces desirs curieux; Et Pyrrhus puisse-t-il pour jamais disparaître! HÉLÉNUS.

Je commence, seigneur, à ne me plus connaître.

(Il embrasse avec violence les genoux de Glaucias.)

Pour la dernière fois j'embrasse vos genoux.

GLAUCIAS.

Ah quel emportement! C'en est trop, levez-vous.

Reconnaissez Pyrrhus à ma douleur extrême.

H É L É N U S.

Achevez....

GLAUCIAS.

Je me meurs.... Malheureux! c'est vous-même.

PYRRHUS.

Seigneur, c'en est assez, et je suis satisfait.

G L A U C I A S, l'arrêtant.

Arrêtez, prince ingrat: quel est donc le projet Qu'en ce triste moment votre fureur médite? Non, ce n'est pas ainsi, seigneur, que l'on me quitte. Je n'en conçois que trop, à vos yeux enflammés... Mais je verrai bientôt, cruel, si vous m'aimez.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

Townson Cases

# ACTE QUATRIEME.

#### SCENE I.

## PYRRHUS, ANDROCLIDE, CYNÉAS.

ANDROCLIDE.

Enfinil m'est permis, seigneur, de vous connaître, Et d'oser embrasser les genoux de mon maître. Dieux! quel ravissement! quelle douceur pour moi, De trouver un héros dans le fils de mon roi!

Mais de ce bien si doux, que vous troublez la joie Par les transports secrets où je vous vois en proie!
Glaucias, à son tour accablé de douleur,
Semble plus que jamais ressentir son malheur.
Seigneur, daignez calmer cette douleur cruelle:
Songez qu'un seul instant peut la rendre mortelle:
Ne l'abandonnez pas en ces tristes moments.

#### PYRRHUS.

Je puis avoir pour lui d'autres empressements. Androclide, je sais que je vous dois la vie ; · Que sans vous, en naissant, on me l'aurait ravie : Allez, de ce bienfait je saurai m'acquitter.

ANDROCLIDE.

Le roi m'a commandé de ne vous point quitter.

PYRRHUS.

Glaucias est un roi que j'estime et que j'aime;

Mais je ne dépends plus ici que de moi-même. Pour vous, que le destin a soumis à mes lois, Respectez-les du moins une première fois. Et cessez d'écouter une crainte frivole. Glaucias me connaît; j'ai donné ma parole: J'ai juré d'épargner un tyran odieux, Et de ne point troubler l'asile de ces lieux. Que pouvais-je de plus pour le roi d'Illyrie? Allez: si vous m'aimez, prenez soin de sa vie.

ANDROCLIDE. Seigneur....

#### PYRRHUS.

Obéissez, Profitons des instants Que j'ai pu dérober à leurs soins vigilants.

#### SCENE II.

# PYRRHUS, CYNÉAS.

#### PYRRHUS.

Cynéas, approchez. L'heure fatale presse: Puis-je encore espérer de revoir la princesse? Sait-elle qu'Hélénus doit se trouver ici? CYNÉAS.

Oui, seigneur, et bientôt vous l'y verrez aussi. J'ai laissé la princesse avec Néoptolême, ... Qui m'a paru frappé d'une surprise extrême, Lorsque je l'ai flatté de l'espoir d'une paix Qu'il devait regarder comme un de vos bienfaits. Au seul nom de Pyrrhus j'ai vu sa défiance

Balancer ses desirs et son impatience. « Je douterais , dit-il , qu'on voulût le livrer , « Si d'autres qu'Hélénus osaient m'en assurer :

« Mais dès que ce héros souscrit à ma demande...

PYRRHUS.

Ami, c'en est assez; dites-lui qu'il m'attende.

# SCENE III,

## PYRRHUS.

Desirs impérieux que je ne puis domter, Et qu'en vain mon devoir s'attache à surmonter : Redoutables moments d'une trop chère vue, Que vous allez coûter à mon âme éperdue! Pyrrhus, à quels transports oses-tu te livrer? Est-ce l'amour ici qui doit t'en inspirer? Néoptolême vit, et le sang d'Æacide S'enflamme pour le sang d'un lâche parricide ! Mais pour lui mon amour eût en vain combattu, Si de plus hauts desseins n'occupaient ma vertu, Infortuné Pyrrhus, il est temps qu'elle éclate. Non, de quelque valeur que l'univers te flatte, Quels que soient tes exploits et tes honneurs passés. Illyrus en un jour les a tous effacés; Et telle est aujourd'hui ta triste destinée, Qu'il faut que par toi seul elle soit terminée, C'est vainement qu'au ciel tu comptes des aïeux . Si ta propre vertu ne t'y place avec eux. Le sang d'Achille est beau; mais l'honneur d'en descendre Ne vaut pas désormais celui de le répandre. Un rival généreux qui s'immolait pour toi, T'en a tracé l'exemple et prononcé la loi. Ah! que tant de grandeur me touche et m'humilie! Père et fils vertueux, que je vous porte envie!" Comment vous surpasser? Dieux ! voilà des mortels Dignes de partager avec vous les autels ; Non des barbares nés pour l'effroi de la terre, Ces idoles de sang, fiers rivaux du tonnerre, Qui font de leur valeur un horrible métier, Et dont je n'ai que trop suivi l'affreux sentier. Cherchons au dessus d'eux une gloire nouvelle, Plus digne des transports que j'eus toujours pour elle. Heureux si mon devoir pouvait les redoubler A l'aspect d'un objet qui peut seul les troubler!

#### SCENE IV.

# PYRRHUS, ÉRICIE.

#### ERICLE.

Je sors en ce moment d'avec le roi d'Epire : En croirai-je, seigneur, ce qu'il vient de me dire? Est-ce bien Hélénus qui nous donne une paix Qu'on croit même devoir à mes faibles attraits? Mais, loin de rappeler le souvenir funeste D'un sacrifice affreux que ma vertu déteste . Je ne veux m'occuper que du soin généreux De pleurer avec vous un prince malheureux. Que n'ai-je point tenté près de Néoptolème! 2.

J'ai regardé Pyrrhus comme un autre vous-même.
Non, l'horreur de son sort n'égalera jamais
Mes regrets de l'avoir défendu sans succès.
Je sais trop à quel point Pyrrhus vous intéresse,
Pour ne point partager la douleur qui vous presse:
Jugez combien mon cœur s'est senti pénétrer.
De vous voir désormais réduit à le livrer.
Et plût aux dieux, seigneur, pour comble d'injustice,
Qu'on ne m'imputât point ce cruel sacrifice,
Et qu'au lieu de la paix, l'amour trop indulgent
N'eût point pris sur lui-même un si triste présent!
Hélénus eût moins fait pour désarmer ma haine,
S'il savait qu'un remords en triomphe sans peine.
Mais quoi! vous rougissez et ne répondez rien!
Pourquoi me demander un secret entretien?

PYRRHUS.

Je rougis, il est vrai, d'un discours qui m'offense,
Et jamais mon courroux n'eut plus de violence.
Puis-je voir sans frémir qu'avec un si beau feu,
Ce cœur où j'aspirais m'ait estimé si peu?
Puis-je voir, sans rougir de honte et de colère,
Qu'Ericie ait de moi pensé comme son père,
Et qu'elle ose imputer aux transports d'Hélénus
Le funeste présent qu'il vous fait de Pyrrhus?
Je ne sais si l'amour peut nous rendre excusables;
Mais il ne doit jamais nous rendre méprisables.
Le crime est toujours crime, et jamais la beauté.
N'a pu servir de voile à sa difformité.
Peut-être que mon cœur, dans l'ardeur qui l'enflâme,

Tout vertueux qu'il est, n'est point exempt de blâme; Mais ce qu'à mon devoir je vais sacrifier, Aux yeux de l'univers va me justifier, Eterniser mon nom, expier ma tendresse, Et venger ma vertu d'un soupçon qui la blesse.

ÉRICIE.

Seigneur, daignez calmer un si noble courroux. Je sais ce que je dois attendre ici de vous.

PYRRHUS. Dans un moment du moins vous pourrez le connaître, Et, loin de me haïr, vous me plaindrez peut-être. Connaissez mieux, madame, un cœur où vous régnez, Et ne l'outragez point si vous le dédaignez. Belle Ericie, enfin croyez que je vous aime; Mais ne le croyez point comme Néoptolème. Mon amour n'a jamais soumis à vos beaux yeux Qu'un cœur digne de vous, et peut-être des dieux; Qui ne sait point offrir pour sacrifice un crime Qui déshonorerait l'autel et la victime. Je vais à son destin livrer un malheureux, Mais ce ne sera point par un traité honteux : Ma vertu n'admet point de si lâche injustice . Et mon cœur yous devait un autre sacrifice. Trop heureux si ce cœur facile à s'enflammer, Au gré de mon devoir l'avait pu consommer ! Mais, dans l'état cruel où mon malheur me laisse, On peut me pardonner un instant de faiblesse; Et vous m'avez offert des soins si généreux. Qu'ils m'ont fait oublier qui nous étions tous deux.

Votre père m'attend. Adieu, belle Ericie. J'ai youlu vous révoir; mais mon âme attendrie Ne pourrait soutenir vos pleurs prêts à couler, Et qu'un fatal instant va bientôt redoubler.

### ÉRICIE.

Ah seigneur! arrêtez; et, si je vous suis chère, Daignez de vos adieux m'expliquer le mystère. Je sens un froid mortel qui me glace le cœur, Et la mort n'a jamais causé plus de frayeur. Hélas! au trouble affieux dont mon âme est saisie, Puis-je encor souhaiter de me voir éclaircie? Vous allez, dites-vous, livrer un malheureux, Sans cesser d'être grand ni d'être généreux. Ah! je vous reconnais à cet effort suprême. Justes dieux! c'est Pyrrhus qui se livre lui-même.

Oui, madame, c'est lui; c'est ainsi qu'Hélénus Pouvait du moins livrer l'infortuné Pyrrhus, Qui sous ce triste nom ne craint plus de paraître, Dès qu'à de nobles traits on veut le reconnaître.

# ÉRICIE.

Dites plutôt, seigneur, qu'à ce cœur sans pitié,
Dont je n'ai jamais pu fléchir l'inimitié,
J'aurais dû reconnaître une race ennemie
Qui ne s'immole ici que pour m'ôter la vie.
Inhumain, consommez vos généreux projets:
De votre haine enfin voilà les derniers traits.
Quel ennemi, grands dieux! officz-vous à la mienne?
Quel dessein venez-vous d'inspirer à la sienne?

Ah! si c'est à ce prix que vous donnez la paix, Barbare, faites-nous la guerre pour jamais. Vous ne démentez point le sang qui vous fit naître : Ingrat, vous ne pouviez mieux vous faire connaître Que par un noir projet qui n'est fait que pour vous: Je reconnais Pyrrhus à ces funestes coups. Quand par des soins trompeurs il a séduit mon âme, Des plus cruels refus je vois payer ma flâme; Et quand je crois jouir d'un destin plus heureux, Je retrouve Pyrrhus dans l'objet de mes vœux. Qui vous a dévoilé, seigneur, votre naissance? Glaucias n'a-t-il plus ni vertu, ni prudence? Devait-il un moment douter de vos desseins, Et méconnaître en vous le plus grand des humains? Il faut, pour mon malheur, que le roi d'Illyrie Vous ait moins estimé que ne fait Ericie. Cruel, songez du moins, en courant à la mort, Qu'un amour malheureux me garde un même sort. Ne croyez point en moi trouver Néoptolême: Vous ne voyez que trop à quel point je vous aime. PYRRHUS.

Ah! voilà les transports que j'aurais dû prévoir, Si l'amour m'eût laissé maître de mon devoir. J'ai voulu consacrer à l'objet que j'adore Quelques tristes moments qui me restaient encore: Je bravais le trépas; mais je sens à vos pleurs, Qu'il a pour les amants son trouble et ses horreurs. Ne m'offrez-vous les soins d'une ardeur mutuelle, Que pour me rendre encor ma perte plus cruclle?

Quel bien à notre amour peut s'offrir désormais?
Un parricide affreux nous sépare à jamais.
Songez, si je ne meurs, qu'il faut que je punisse;
Qu'un coupable avec moi n'est pas loin du supplice:
Songez enfin, madame, à cc que je me doi,
A ce que mon honneur m'impose envers un roi
A qui je dois un fils son unique espérance,
Et le plus digne effort de ma reconnaissance.

### ÉRICIE.

Glaucias vous doit-il être plus cher que moi, Seigneur? Ne pouvez-vous récompenser sa foi Qu'aux dépens de vos jours et de ma propre vie, Que vous sacrifiez au prince d'Illyrie?
Ah! laissez-moi le soin de vous le conserver, Et, par pitié pour moi, songez à vous sauver. C'est Ericie en pleurs qui vous demande grace: Verrez-vous sans pitié le sort qui la menace? Est-ce par vous, cruel, qu'elle doit expirer?
Ah! du moins attendez qu'on ose vous livrer.

Non, non, au sang d'Achille épargnez cet outrage: Je dois d'un si beau sang faire un plus noble usage. La mort, pour mes pareils, n'est qu'un léger instant Dont la crainte aux humains a fait seule un tourment. Je vous perds pour jamais, adorable Ericie; C'est là pour un amant perdre plus que la vie: Mais ne présumez pas qu'en lâche criminel Je souffre que Pyrrhus soit conduit à l'autel. D'ailleurs, pour Glaucias j'eus toujours trop d'estime

Pour lui laisser jamais la honte d'un tel crime. ÉRICIE.

C'est-à-dire, seigneur, qu'il vous paraît plus doux D'en rejeter ainsi l'indignité sur nous, Et que vous aimez mieux déshonorer mon père, Pour m'en laisser à moi la douleur toute entière, Et me faire hair qui m'a donné le jour. Voilà ce que Pyrrhus gardait à tant d'amour! Hé bien! cruel, allez trouver Néoptolème: Puisque vous le voulez, je vous rends à vous-même; Mais, dans tous vos transports de générosité, Je vois moins de vertu que de férocité.

### PYRRHUS.

Ne me reprochez point une vertu farouche; L'honneur ainsi le veut, et l'honneur seul me touche. S'il se pouvait trouver d'accord avec mes jours, Vous ne m'en verriez point précipiter le cours. Comme mortel, je sens tout le prix de la vie; Comme amant, tout le prix d'être aimé d'Ericie: Mais Pyrrhus, en héros épris de vos appas, Se met, en immortel, au dessus du trépas.

### ÉRICIE.

Vous prétendez en vain qu'au gré de votre envie Je vous laisse, seigneur, maître de votre vie. Si vous ne rejetez vos projets inhumains, Je cours à Glaucias découvrir vos desseins.

PYRRHUS. Si vous m'aimez encor, gardez de l'entreprendre. Belle Ericie, au nom de l'amour le plus tendre, N'abusez point ici des secrets d'un amant Qui pourrait de dessein changer en un moment. Considérez sur qui tomberait ma colère : Vous pleurez un amant, vous pleureriez un père. En fayeur de Pyrrhus tâchez de le fléchir, J'y consens; mais daignez ne le point découvrir, Et ne lui faites point mériter votre haine. Ou'espérez-vous enfin d'une pitié si vaine? Songez que dans l'état où m'a réduit le sort, Il ne me reste plus que l'honneur de ma mort. Ne me l'enviez point, et respectez ma gloire ; Vivez pour en garder une tendre mémoire, Et cessez de vouloir partager mes malheurs; Laissez mourir Pyrrhus digne enfin de vos pleurs. Adieu, madame; allez trouver Néoptolême: J'irai dans un moment le rejoindre moi-même. M'exposer plus longtemps à tout ce que je vois, C'est moins brayer la mort que mourir mille fois. (Il sort.)

# ÉRICIE.

Quoi! seigneur, vous iriez vous livrer à mon père! Ah! puisqu'en vos fureurs votre cœur persévère, L'inflexible Pyrrhus, qui déchire le mien, Va le voir surpasser la fermeté du sien. Mais Glaucias paraît. Quel soin ici l'appelle? Eclatez, vains transports de ma douleur mortelle, Et laissez dans mes pleurs lire un triste secret.

# SCENE V.

## GLAUCIAS, ÉRICIE.

### G L A U C I A S.

Princesse, un ennemi qui ne l'est qu'à regret, Et qui touche peut-être à son heure dernière, Osera-t-il ici vous faire une prière? S'il fut longtemps l'objet de votre inimitié, Il ne doit plus, hélas! l'être que de pitié. Les dieux viennent sur moi d'épuiser leur colère. Je n'ai rien oublié pour fléchir votre père ; Mais le cruel qu'il est me redemande un bien Que ma pitié protège, et qui n'est pas le mien. Il veut Pyrrhus; il veut que je lui sacrifie Le malheureux dépôt que le ciel me confie; Il veut, à mon honneur portant le coup mortel, Couvrir mes cheveux blancs d'un affront éternel. Et plonger dans l'horreur le reste de ma vie. Plaignez mon triste sort, généreuse Ericie: Vous êtes désormais mon unique recours : A des infortunés prêtez votre secours. Je sais, dans les faveurs dont le ciel vous partage, Que la beauté n'est pas votre seul avantage, Et que les dieux, sur vous épuisant leurs bienfaits, Ont de mille vertus enrichi vos attraits. Mon cœur, près de vous voir unie à ma famille, Vous prodiguait déja le tendre nom de fille: Mais, puisque le destin me ravit la douceur

D'un bien qui m'eût comblé de joie et de bonheur, Je veux traiter pour vous un plus noble hyménée, De vous et de Pyrrhus unir la destinée. Je sais que je ne puis former ces tristes nœuds Sans outrager les lois, la nature et les dieux; Mais la paix ne veut pas un moindre sacrifice. Rendez à cet hymen votre père propice. S'il soupçonne ma foi, qu'il emmène Illyrus, Et confie à mes soins Ericie et Pyrrhus: Vous vous serez tous trois un mutuel ôtage. Néoptolême aura l'Epire pour partage; Et je l'en laisserai paisible possesseur, Pourvu que votre époux en soit le successeur.

### ÉRICIE.

Ah seigneur! plût aux dieux, et pour l'un et pour l'autre, Que tous les cœurs ici fussent tels que le vôtre, Et sussent, comme vous, régler sur l'équité La vengeance des rois et leur avidité! Oui ne serait touché de l'état déplorable Où vous réduit le soin du sort d'un misérable? Les dieux, tout grands qu'ils sont, en ont-ils autant fait? Qu'un père tel que vous est digne de regret! Jugez, à ma douleur, si le cœur d'Ericie A pu garder pour vous une haine endurcie. Seigneur, tant de vertu trouve peu d'ennemis. Hélas! pour conserver Pyrrhus et votre fils, Vous n'aviez pas besoin d'employer la prière. Que n'ai-je point déja tenté près de mon père? Rien ne peut désarmer sa haine et sa rigueur.

Je ne vous dirai point quelle en est ma douleur; Mais Pyrrhus aujourd'hui m'a coûté plus de larmes Que le soin de ses jours ne vous causa d'alarmes. Plût au ciel que celui de nous unir tous deux Pût rendre à vos souhaits ce prince malheureux, Et que de notre hymen les funestes auspices Ne fussent point suivis des plus noirs sacrifices! Adieu. Puisse le ciel, attendri par mes pleurs, Les faire avec succès parler dans tous les cœurs! Vous ne connaissez pas le plus inexorable : Mais si je n'obtiens point un aveu favorable, Seigneur, au même instant fuyez avec Pyrrhus, Et me laissez le soin du destin d'Illyrus. Emparez-vous surtout d'un guerrier invincible Dont rien ne peut domter le courage inflexible.... Que dis-je? où mon amour se va-t-il égarer?

GLAUCIA'S.

O ciel! à quels malheurs faut-il me préparer?
Dans l'état où m'a mis la fortune cruelle,
En ai-je à redouter quelque atteinte nouvelle?
Ah madame! daignez ne me le point cacher,
Si d'un infortuné le sort peut vous toucher.
Vous avez vu mon fils; je sais qu'il vous adore,
Et j'ai cru près de vous le retrouver encore.
Je venais m'emparer d'un ingrat qui me fuit,
Et que partout en vain ma tendresse poursuit.
Ma vie à ce cruel devait être assez chère
Pour ne point l'arracher à son malheureux père;
Mais je vois qu'Hélénus ne s'éloigne de moi

Que pour mieux me manquer de parole et de foi. Il a par ses serments surpris ma vigilance, Dissipé mes soupçons, et trompé la prudence D'un père en sa faveur toujours trop prévenu. Apprenez-moi du moins ce qu'il est devenu. Veut-il nous perdre tous, ou se perdre lui-même? Grands dieux! faudra-t-il voir périr tout ce que j'aime? Madame, ayez pitié de l'état où je suis.

ÉRICIE.

Ah! que demandez-vous? et qu'est-ce que je puis? N'ajoutez rien vous-même au trouble qui m'agite. Les moments noussont chers, souffrez que je vous quites. Seigneur, il n'est pas temps d'interroger mes pleurs, Lorsqu'il faut prévenir le plus grand des malheurs.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIEME.

### SCENE I.

# ÉRICIE, ISMENE.

### ÉRICIE.

Si je n'ai pu toucher un amant qui m'adore, Que pourrai-je obtenir d'un père qui l'abhorre? Malheureuse! les dieux ont-ils doué tes pleurs De ces charmes puissants qui fléchissent les cœurs? Et tu crois attendrir un prince inexorable Que la soif de régner va rendre impitoyable; Qui, maître du plus fier de tous ses ennemis, Pour ne le craindre plus se croira tout permis! Funeste ambition, détestable manie, Mère de l'injustice et de la tyrannie, Qui de sang la première as rempli l'univers, Et jeté les humains dans l'opprobre et les fers. C'est toi dont les fureurs toujours illégitimes Firent naître à-la-fois les sceptres et les crimes : Sans toi, rien n'eût borné ma gloire et mon bonheur. Quel sort plus beau pouvait jamais flatter un cœur? Et mes yeux effrayés verront fumer la terre D'un sang qui doit sa source au maître du tonnerre! Grand dieu! ne souffre point qu'un père furieux S'immole sans pitié le plus pur sang des dieux :

Daigne, loin d'employer la foudre à sa vengeance, Tonner au fond des cœurs et prévenir l'offense.

### ISMENE.

Madame, il faut cacher ce mortel désespoir. Glaucias, disiez-vous, demandait à vous voir?

Je ne l'ai que trop vu ce prince déplorable, Des rois les plus vantés modèle inimitable, Qui n'a que l'honneur seul pour guide et pour objet, Père moins malheureux encor qu'ami parfait. Que de son sort cruel mon âme est attendrie! Qu'il redouble les maux de la triste Éricie! Et ce roi généreux, si digne de pitié, De ses malheurs encore ignore la moitié. Hélas! que je le plains! Que de vertus, Ismène! Est-ce donc là, grands dieux, l'objet de votre baine? Que mon père n'a-t-il un cœur tel que le sien! Qu'il aurait épargné de désespoir au mien! Ismène, il ne vient point; et mon impatience Commence à soupconner une si longue absence. Quel autre qu'Hélénus pourrait le retenir? Sans doute le cruel m'a voulu prévenir : Et, si j'en crois mes pleurs, sa triste destinée Dans les flots de son sang est déja terminée. Je ne sais quelle horreur me saisit malgré moi : Je sens à chaque instant redoubler mon effroi. Je demande mon père, et mon âme éperdue N'a peut-être jamais tant redouté sa vue. Enfin je l'aperçois. Soutenez-moi, grands dieux!

### SCENEIL

## NÉOPTOLEME, ÉRICIE, ISMENE.

NÉOPTOLEME.

Hélénus que j'attends va paraître en ces lieux, Ma fille. C'en est fait, ce guerrier redoutable, Loin d'offrir à Pyrrhus une main secourable, Lui-même doit bientôt le livrer à mes coups, Et ce spectacle affreux n'a pas besoin de vous. Sortez. Quoi! vous pleurez! Qui fait couler vos larmes? D'où peut naître à-la-fois tant de trouble et d'alarmes ? Parlez, c'est trop se taire : après ce que je voi, Avez-yous des secrets qui ne soient pas pour moi?

ÉRICIE, se jetant aux genoux de Néoptolême.

Non, seigneur; mais ce n'est qu'aux genoux de mon père Que je puis éclaircir ce funeste mystère.

NÉOPTOLEME, la relevant.

Ma fille, en cet état que me demandez-vous? Et qui peut vous forcer d'embrasser mes genoux? Que eraignez-vous enfin d'un père qui vous aime?

### ÉRICIE.

Ah seigneur! pardonnez à ma douleur extrême. Je sais que vous m'aimez, et ce n'est pas pour moi Que je viens implorer les bontés de mon roi. Ne vous offensez point si les pleurs d'Ericie Osent d'un malheureux vous demander la vie. L'infortuné Pyrrhus va vous être remis....

#### NÉOPTOLEME.

Quoi! c'est du plus cruel de tous mes ennemis Que vous osez, ma fille, embrasser la défense! Et ne craignez-vous point vous-même ma vengeance? D'où naissent pour Pyrrhus des sentiments si vains? Est-ce à vous que je dois compte de mes desseins? Vous que je dois sur eux ou consulter ou croire?

### ÉRICIE.

Non, mais vous me devez compte de votre gloire: Elle est à moi, seigneur, autant qu'elle est à vous; Et ce qui la flétrit se partage entre nous. Si rien ne peut fléchir votre haine endurcie, Songez de quels malheurs elle sera suivie. Vous verrez contre vous armer tout l'univers. Et Pyrrhus chaque jour renaître des enfers. Quoi! pour faire oublier le meurtre d'Æacide, Vous méditez encore un double parricide! Faudra-t-il vous compter au rang des assassins, Et vous voir devenir l'opprobre des humains, Lorsque vons en pouviez devenir le modèle, Si votre ambition cût été moins cruelle? Le ciel vous a comblé de ses dons précieux, Et vos vertus pouvaient vous égaler aux dieux, La noblesse du sang, la valeur, la prudence : En faudra-t-il, seigneur, excepter la clémence? Malgré mille revers, yous avez vu cent fois L'univers vous placer parmi ses plus grands rois ; Et de tant de vertus le parfait assemblage Deviendrait d'un tyran l'inutile partage!

NÉOPTOLEME.

Ma fille, quels discours!

ÉRICIE.

Je m'égare, seigneur; Mais daignez pardonner ces transports à mon cœur. Mon respect a toujours égalé ma tendresse : Loin de me reprocher un discours qui vous blesse, A mes larmes, seigneur, laissez-vous attendrir. Ou du moins écontez ce qu'on vient vous offrir. Glaucias est tout prêt à vous céder l'Epire : Pour vous en assurer le légitime empire, Ce prince pour Pyrrhus vous demande ma main.

NÉOPTOLEME.

Pour Pyrrhus! Glaucias croit m'éblouir en vain. Je connais mieux que lui le sang des Æacides : Rien ne peut arrêter leurs vengeances perfides. Loin que cette union dût assurer mon sort, Votre hymen ne serait que l'arrêt de ma mort. C'est mettre sous Pyrrhus ma couronne en tutelle. Et nourrir entre nous une guerre éternelle. Ce n'est point ma fureur qui demande son sang : Je règne, et je dois tout à ce superbe rang. Si de Pyrrhus enfin je m'immole la vie, C'est au bien de la paix que je le sacrifie.

ÉRICIE.

Si jamais vous osiez lui donner le trépas, Quelle guerre, seigneur, n'allumeriez-vous pas? NÉOPTOLEME.

Hélénus est le seul dont je crains le courage, 2. 10

Et son amour pour vous dissipera l'orage; Mais son courroux bientôt retomberait sur moi, Si j'osais à Pyrrhus engager votre foi. Vous voyez qu'Hélénus me le livre lui-même: Jugez par ce présent à quel point il vous aime.

ÉRICIE.

Ah! ne vous fiez point au présent qu'il vous fait: C'est peut-être, seigneur, quelque piége secret. Ce palais vous met-il à couvert de surprise? Je ne sais; mais sur vous je crains quelque entrepise. Ne vous exposez point à revoir Hélénus; Et, si vous m'en croyez, emmenez Illyrus.

NÉOPTOLEME.

Qu'aurais-je à redouter d'une âme généreuse? Votre crainte, ma fille, est trop ingénieuse.

ÉRICIE.

Votre haine, seigneur, l'est plus que mon effroi, Et vous ferme les yeux sur tout ce que je voi. L'ardeur de vous venger vous rend tout légitime, Et la soif de régner vous déguise le crime : Mais, si mes pleurs en vain combattent vos fureurs, Vous allez voir ma mort prévenir tant d'horreurs.

NÉOPTOLEME.

Ahl c'en est trop, ma fille, et ce discours m'outrage: Pyrrhus n'aurait osé m'en dire davantage. Mais Hélénùs paraît.

ÉRICIE.
Justes dieux!

NÉOPTOLEME.

Laissez-nous.

ÉRICIE.

Ah seigneur! par pitié, souffrez-moi près de vous : Je ne vous quitte point.

> м É ОРТО L Е М Е. Quels transports!

ÉRICIE.

Ah mon père!
Si jamais votre fille a pu vous être chère,
Daignez à ma douleur accorder un moment.

NÉOPTOLEME.

Fuyez, dérobez-vous à mon ressentiment: Je me lasse à la fin d'une douleur si vaine.

ÉRICIE.

De ces funestes lieux ôte-moi, chère Ismène, Si d'un infortuné je veux sauver les jours, ( C'est à d'autres que lui qu'il fant avoir recours. Que de trouble s'élève en mon âme éperdue!

# SCENE III.

PYRRHUS, NÉOPTOLEME, GARDES.

NÉOPTOLEME.

Seigneur, enfin la paix si longtemps attendue M'est redonnée ici par ce même héros Dont la seule valeur nous causa tant de maux. Heureux si cette paix qui tous deux nous rapproche, Pouvait être entre nous exempte de reproche!
Mais on doit pardonner aux soins de ma grandeur
Ce que semble de vous exiger ma fureur.
Je sais ce qu'il en coûte à des cœurs magnanimes,
Lorsqu'il faut immoler d'innocentes victimes.

#### PYRRHUS.

Ne te sied-il pas bien de t'en justifier, Toi qui nous as contraints à les sacrifier? Epargne à ton honneur un discours inutile, Qui doit faire rougir un descendant d'Achille; Et ne nous fais pas voir pour la seconde fois Un sujet altéré du meurtre de ses rois.

### NÉOPTOLEME.

Ai-je bien entendu? Quel sinistre langage!

A me l'oser tenir qu'est-ce donc qui t'engage?
Pourquoi par Cynéas me faire pressentir
Sur un espoir trompeur que tu viens démentir?
Est-ce en me préparant des injures nouvelles,
Que l'on croit terminer de si grandes querelles?
Tu déclares la guerre en demandant la paix.

### PYRRHUS.

Non, cruel, avec moi tu ne l'auras jamais, Quoique je vienne ici remettre en ta puissance Celui dont tu devrais éprouver la vengeance, Cet innocent objet de tes noires fureurs, Ce Pyrrhus que ta haine accable de malheurs.

## NÉOPTOLEME.

Hé bien! puisque c'est toi qui dois me le remettre, Ne diffère donc point, ou cesse de promettre.

#### RRHUS.

Tu me connais; tu peux t'en reposer sur moi, Et de plus relâcher Illyrus sur ma foi.

NÉOPTOLE ME.

Hélénus, tu vas voir combien je m'y confie.

( à ses gardes. )

Gardes, faites venir le prince d'Illyrie. ( à Pyrrhus. )

Je vais dans un moment te le remettre ici; Mais commande à ton tour que Pyrrhus vienne aussi. PYRRHUS.

Inhumain, ne crains point qu'on te le fasse attendre; Crains plutôt un aspect qui pourra te surprendre. Mais daigne auparavant m'instruire de son sort; Sois sincère surtout : quel sera-t-il?

NÉOPTOLEME. La mort.

PYRRHUS.

S'il ne craignait que toi, tyran, ta barbarie Te coûterait bientôt et le trône et la vie. Voyons donc jusqu'où peut aller ta fermeté. Mais, pour laisser ta haine agir en liberté, Je vais te rassurer contre un fer redoutable Qui rendrait dans mes mains ta perte inévitable. (Il jette son épèe aux pieds de Néoptolême.)

Frappe, voilà Pyrrhus.

### SCENE IV.

## PYRRHUS, NÉOPTOLEME, ILLYRUS.

ILLYRUS, entrant.
Dieux!qu'est-ce que je vois?
PYRRHUS.

Je m'acquitte, Illyrus, de ce que je vous dois.

NÉOPTOLEME.

Où suis-je? Quel transport de mon âme s'empare! Quel soudain mouvement tout-à-coup s'y déclare, A l'aspect imprévu de cet audacieux!

### SCENE V.

GLAUCIAS, PYRRHUS, NÉOPTOLEME, ILLYRUS, ÉRICIE, ANDROCLIDE, CYNÉAS, ISMENE, GARDES.

GLAUCIAS, entrant avec Ericic.
Que vois-je? quel objet se présente à mes yeux?

Hélénus désarmé devant Néoptolème!

Tu vois un ennemi qui se livre lui-même, Et qui, loin d'essayer de fléchir ma rigueur, Ose par sa fierté défier ma fureur; Qui me brave, me hait, me méprise et m'offense.

De quoi va s'occuper ton injuste vengeance? Sont-ce les mouvements qu'il te doit inspirer? Il se livre à tes coups; que veux-tu? N É O P T O L E M E.

L'admirer.

Ne juge point de moi par ce que j'ai pu faire. Le malheur rend souvent le crime nécessaire; Et le penchant des cœurs ne dépend non plus d'eux, Qu'il en dépend de naître heureux ou malheureux. C'est dans le sang des rois que j'ai puisé la vie; Mais, quand je serais né des monstres d'Hyrcanie, J'aurais été touché d'un trait si généreux. Pyrrhus, un même sang nous a formés tous deux; Mais les mêmes vertus n'ont point fait mon partage. Si i'ai troublé des jours que t'enviait ma rage, Je te laisse aujourd'hui maître absolu des miens, Et je prodiguerais tout mon sang pour les tiens. Je t'ai ravi le sceptre, et je te l'abandonne. Un ami tel que toi vaut mieux qu'une couronne; Et je préférerais à l'éclat de mon rang L'honneur d'être ayoué pour prince de ton sang.

PYRRHUS.

Si j'osais me flatter, malgré la mort d'un père, Qu'un repentir si grand fût durable et sincère....

NÉOPTOLEME.

C'est à vous que je dois ce retour vertueux Qui me rend à moi-même, à mon prince, à mes dieux, Seigneur. Je n'ose encor prétendre à votre estime: Un bien si glorieux n'est pas le prix d'un crime. Trop heureux que Pyrrhus ne m'en punisse pas, Et veuille de ma main recevoir ses états!

### PYRRHU'S.

A ce noble retour je sens que ma justice,
Malgré la voix du sang, doit plus d'un sacrifice.
Puisqu'un remords suffit pour appaiser les dieux,
Les rois ne doivent pas en exiger plus qu'eux.
Des qu'il leur plaît ainsi, jouissez de la vie:
Moi, je vous rends le sceptre en faveur d'Ericie.
N É O P T O L E M E lui présente Ericie.

Daignez donc accepter ce gage de ma foi, Seigneur; c'est le seul bien qui soit encore à moi.

(à Illyrus.)

Prince, sur cet hymen je n'ai rien à vous dire:

Votre cœur est trop grand pour ne point y souscrire.

(à Glaucias.)

Et vous, digne mortel dont les dieux firent choix Pour être le vengeur et l'exemple des rois, Généreux Glaucias, à qui je dois la gloire De pouvoir effacer l'action la plus noire, Recevez votre fils pour prix d'un si grand bien. Et vous, mon cher Pyrrhus, daignez être le mien.

# CATILINA,

TRAGÉDIE.

1748.

# ACTEURS.

CATILINA. CICÉRON, consul.

CATON.

PROBUS, grand-prêtre du temple de Tellus.

TULLIE, fille de Cicéron.

FULVIE.

LENTULUS.

CRASSUS. CÉTHÉGUS.

LUCIUS.

SUNNON, ambassadeur des Gaules.

GONTRAN.

LICTEURS.

La Scène est dans le Temple de Tellus.

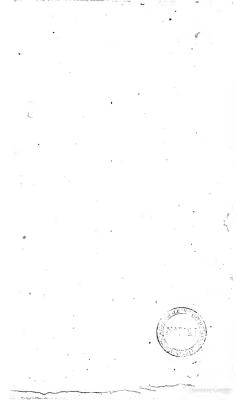



Qu'heureusement pour vous la force m'abandonne!

# CATILINA,

TRAGEDIE.

# ACTE PREMIER.

### SCENE I.

CATILINA, LENTULUS.

CATILINA.

Cesse de t'effrayer du sort qui me menace:
Plus j'y vois de périls, plus je me sens d'audace;
Et l'approche du coup qui vous fait tous trembler,
Loin de la ralentir, sert à la redoubler.
Crois-moi, sois sans détour pour un ami qui t'aime.
Dans le fond de ton cœur je lis mieux que toi-même,
Lentulus; et le mien ne peut voir sans pitié
Ce qu'un ambitieux coûte à ton amitié.
Ce tyran des Romains, l'amour de la patrie,
Te trompe, et se déguise en fraveur pour ma vie.
Est-ce à moi d'abuser du penchant malheureux
Qui te fait une loi de tout ce je veux?
Issu des Scipions, tu crains qu'à ta mémoire

On ne refuse un jour place dans leur histoire; Et le rang de préteur, qui te lie au sénat, Trouble en un conjuré le cœur du magistrat. Tu crains pour Rome enfin; voilà ce qui t'arrête, Quand tu ne crois ici craindre que pour ma tête. Va, de trop de remords je te vois combattu, Pour te rayir l'honneur d'un retour de vertu.

LENTULUS.

Catilina, laissons un discours qui m'offense: Tes soupçons sont toujours trop près de ta prudence. A force de vouloir approfondir un cœur, Un faux jour a souvent produit plus d'une erreur ; Et les plus éclairés ont peine à s'en défendre : Mais un chef de parti ne doit point s'y méprendre. D'entre les conjurés distingue tes amis, Et qu'un discours sans fard leur soit du moins permis. De toutes les grandeurs qui feront ton partage, Je ne t'ai demandé que ce seul avantage ; Laisse-m'en donc jouir : mon amitié pour toi N'a que trop signalé sa constance et sa foi. Dis-moi, si ta fierté jusques-là peut descendre, De tant d'excès affreux ce que tu peux prétendre. Pourquoi faire égorger Nonius cette nuit? Et de ce meurtre enfin quel peut être le fruit?

CATILINA.

Celui d'épouvanter le premier téméraire Qui, de mes volontés secret dépositaire, Osera comme lui balancer un moment, Et s'exposer aux traits de mon ressentiment. Lentulus, dans le fond, doit assez me connaître Pour croire que je n'ai sacrifié qu'un traître, Et que ces cruautés qui lui font tant d'horreur Sont de ma politique, et non pas de mon cœur. Ce qui semble forfait dans un homme ordinaire, En un chef de parti prend un aspect contraire: Vertueux ou méchant au gré de son projet, Il doit tout rapporter à cet unique objet. Qu'il soit cru fourbe, ingrat, parjure, impitoyable, Il sera toujours grand s'il est impénétrable; S'il est prompt à plier ainsi qu'à tout oser, Et qu'aux yeux du public il sache en imposer. Il doit se conformer aux mœurs de ses complices, Porter jusqu'à l'excès les vertus et les vices, Laisser de son renom le soin à ses succès. Tel on déteste avant, que l'on adore après. Je ne vois sous mes lois qu'un parti redoutable, A qui je dois me rendre encor plus formidable. S'il ne se fût rempli que d'hommes vertueux, Je n'aurais pas de peine à l'être encor plus qu'eux. Hors Céthégus et toi, dignes de mon estime, Le reste est un amas élevé dans le crime, Qu'on ne peut contenir sans les faire trembler, Et qui n'aiment qu'autant qu'on sait leur ressembler. Un chef autorisé d'une juste puissance Soumet tout, d'un coup-d'œil, à son obéissance: Mais, dès qu'il est armé pour troubler un état, Il trouve un compagnon dans le moindre soldat; Et l'art de le soumettre exige un art suprême,

Plus difficile encor que la victoire même.

LENTULUS.

Songe à les subjuguer sans te rendre odieux. Mais, avant que le jour nous surprenne en ces lieux. Au temple de Tellus dis-moi ce qui t'appelle. Son grand-prêtre Probus te sera-t-il fidelle? Quoique rien en ce lieu ne borne son pouvoir. Je ne sais si Probus remplira notre espoir. Il est vrai qu'à ses soins nous devons cet asile . Dont il nous rend l'accès aussi sûr que facile; Mais au nouveau consul le grand-prêtre est lié Par l'intérêt, le sang, l'orgueil ou l'amitié. Lorsqu'à des conjurés ses pareils s'associent, C'est par des trahisons que tous se justifient. Aujourd'hui le sénat doit s'assembler ici: Ce n'est pas cependant mon plus cruel souci. Je crains, je l'avoûrai, les fureurs de Fulvie; Et je crains encor plus ton amour pour Tullie, Fille d'un ennemi dangereux et jaloux, De Cicéron enfin, l'objet de ton courroux. Eh comment, dans un cœur qu'un sigrand soin entraîne. Peux-tu concilier tant d'amour et de haine? L'amour pour tes pareils aurait-il des appas ?

C A TILINA.

Ah! si je le ressens, je n'y succombe pas.
Qu'un grand cœur soit épris d'une amoureuse flâme,
C'est l'ouvrage des sens, non le faible de l'âme;
Mais, dès que par la gloire il peut être excité,
Cette ardeur n'a sur lui qu'un pouvoir limité.

C'est ainsi que le mien est épris de Tullie. Ses graces, sa beauté, sa fière modestie, Tout m'en plaît, Lentulus; mais cette passion Est moins amour en moi, qu'excès d'ambition. Malgré tous les objets dont son orgueil se pare. Tullie est ce que Rome eut jamais de plus rare : Je vois à son aspect tout un peuple enchanté, Et c'est de tant d'attraits le seul qui m'ait tenté. Sans la foule des cœurs qui s'empressent pour elle. Tullie à mes regards n'eût point paru si belle; Mais je n'ai pu souffrir que quelque audacieux Vînt m'enlever un bien qu'on croit si précieux. Enfin je l'ai conquis, et sans cette victoire Je croirais aujourd'hui que tout manque à ma gloire. Ce n'est pas que l'amour en soit le seul objet : Loin que de mes desseins il suspende l'effet, Cette flame, où tu crois que tout mon cœnr s'applique, Est un fruit de ma haine et de ma politique. Si je rends Cicéron favorable à mes feux, Rien ne peut désormais s'opposer à mes vœux : Je tiendrai sous mes lois et la fille et le père. Et j'y verrai bientôt la république entière. Je sais que ce consul me hait au fond du cœur, Sans oser d'un refus insulter ma faveur : Il craint en moi le peuple, et garde le silence: Mais, tandis qu'entre nous Rome tient la balance. J'ai cru devoir toujours poursuivre avec éclat Un hymen qui le perd dans l'esprit du sénat. Au temple de Tellus voilà ce qui m'appelle.

Probus, qu'à Cicéron je veux rendre infidelle, M'y sert à ménager des traités captieux, Où, sains rien terminer, je les trompe tous deux. Mais, loin de confier nos desseins au grand-prêtre, De ses propres secrets je suis déja le maître. J'ai flatté son orgueil par le pontificat; J'ai parlé pour lui seul en public, au sénat, Tandis que pour César, aidé de Servilie, J'engageais Cicéron trompé par Césonie. Enfin, Probus sait trop que, s'il m'osait trahir, Il ne me faut qu'un mot pour le faire périr. Même ici, par ses soins, je dois revoir Tullie. Ne crains point cependant le courroux de Fulvie: Son cœur fut trop à moi pour en redouter rien.

LENTULUS.

Elle a trop pénétré l'artifice du tien,
Pour ne se point venger de tant de perfidie.
Elle est fèmme, jalouse, imprudente', hardie;
Elle sait tout : bientôt nous serons découverts,
Et je h'entrevois plus que de tristes revers.
Que faisons-nous dans Rome? et sur quelle espérance,
Parmi tant d'ennemis, avoir tant d'assurance?
Contre César et toi les clameurs de Caton
Ne cessent d'irriter Antoine et Cicéron.
Ces deux consuls, tous deux amis de la patrie,
Brûlant de cet amour que tu nommes manie,
Peut-être trop instruits de nos desseins secrets,
Préviendront d'un seul roup ta haine et tes projets.
Déja de toutes parts je vois grossir l'orage:

Crassus devient suspect, t'en faut-il davantage? Et tu n'ignores pas que depuis plus d'un jour Les lettres de Pompée annoncent son retour; Que Pétréius, suivi de nombreuses cohortes, Bientôt de Rome même occupera les portes. César, dont le génie égale le grand cœur, T'accuse d'imprudence et de trop de lenteur.

CATILINA.

Oui, je sais que César desire ma retraite,

Pour briguer au sénat l'honneur de ma défaite ; Pour voir nos légions marcher sous ses drapeaux. Et pour profiter seul du fruit de mes travaux : Mais, si le sort répond à l'espoir qui m'anime, Je ferai de César ma première victime. - Il est trop jeune encor pour me donner la loi, Et je n'en veux ici recevoir que de moi. Qu'ai-je à craindre dans Rome, où le peuple m'adore, Où je veux immoler ce sénat que j'abhorre? Le péril est égal, ainsi que la fureur; Et j'ai de plus sur eux ma gloire et ma valeur. L'exemple de Sylla n'a que trop fait connaître Combien il est aisé de leur donner un maître ; Et ce Pompée enfin, si fameux aujourd'hui, Tremblera devant moi comme il fit devant lui. Manlius, avec nous toujours d'intelligence, Aussi prompt que toi-même à servir ma vengeance, Avec sa légion doit joindre Célius, Et Céson avec lui rejoindre Manlius.

Sunnon, des fiers Gaulois le ministre fidelle,

Qui les voit menacés d'une guerre nouvelle, Habile à profiter de celle des Romains, Doit de tout son pouvoir appuyer nos desseins. Cesse de m'opposer une crainte frivole: Dès demain je serai maître du capitole. C'est du haut de ces lieux que, tenant Rome aux fers Je veux avec les dieux partager l'univers. Rome, je n'ai que trop fléchi sous ta puissance; Mais je te punirai de mon obéissance. Pardonne ce courroux à la noble fierté D'un cœur né pour l'empire, ou pour la liberté.

LENTULUS.

Ah! je te reconnais à ce noble langage: Rome même est trop peu pour un si grand courage. Remplis ton sort; fais voir à l'univers jaloux, Qu'il ne devait avoir d'autres maîtres que nous. Adieu; Catilina. Probus vient: je te laisse.

CATILINA.

Va; dis à Céthégus qu'il tienne sa promesse. L'un et l'autre en secret daignez voir Manlius, Et faites observer Fulvie et Curius.

# SCENE II.

# CATILINA, PROBUS.

PROBUS.

Eh quoi ! seigneur, c'est vous que votre vigilance A conduit le premier aux autels que j'encense! Saviez-vous que Tullie y dût porter ses pas?

### CATILINA.

Je le sais, cependant je ne l'y cherche pas : Votre intérêt, Probus, est tout ce qui m'amène, Et mon cœur à vons seul yeut confier sa peine. César, que Cicéron approvait au sénat, Cesar est désormais sûr du pontificat;" Il l'emporte sur vous, et son audace extrême Veut soumettre à ses lois la religion même. J'ai cru, de Cicéron qui vons est allié, Que mon parti pour vous serait fortifié, Ou qu'il choisirait mieux du moins votre adversaire; Mais ses trésors ont fait ce que je n'ai pu faire : C'est ainsi qu'aujourd'hui se gouvernent les lois." Ce sénat, le modèle et le tuteur des rois, Qui fit à l'univers admirer sa justice. Qui punissait de mort un soupcon d'avarice, Qui puisait ses décrets dans le conseil des dieux. Vend ce qu'à la vertu réservaient nos aïeux. Je vois avec douleur que cet affront vous blesse. PROBUS.

Eh! ce n'est pas moi seul, seigneur, qu'il intéresse; Il rejaillit sur vons encor plus que sur moi, Vous, qu'un vil orateur fait plier sous sa loi; Vous, qui jusqu'à ce jour, armé d'un front terrible, Des cœurs audacieux fûtes le moins flevible; Qui, d'un sénat tremblant à votre fier aspect, Forciez d'un seul regard l'insolence au respéct: A sa voix aujourd'hui plus sommis qu'un esclave, Enfin à votre tour vous souffrez qu'on vous brave,

Et vous abandonnez le soin de l'univers
A des hommes sans nom qui mettent Rome aux fers.
Eh! que m'importe à moi que le sénat m'outrage,
Que la éorruption mette à prix son suffrage?
L'univers ne perd rien à mon abaissement;
Mon nom ni mes vertus n'en font pas l'ornement;
Les dieux ne m'ont point fait pour le régir en maître:
Vous seul. . . . Mais désormais méritez-vous de l'être,
Avec une valeur qui ne saurait agir,
Et ce front outragé qui ne sait que rougir?
Quoi! pour vous engager à sauver la patrie,
Faudra-t-il qu'avec moi tout un peuple s'écrie:
«La mort nous a ravi Marius et Sylla;
«Ou'ils revivent en toi; règne, Catilina? »

Probus, ne tentez point une indigne victoire.
Les crimes du sénat ne souillent point ma gloire:
Je frémis comme vous de tout ce que j'y vois,
De l'abus du pouvoir et du mépris des lois:
J'admire en vous surtout cette âme bienfaisante
Que l'approche des dieux rend si compâtissante;
Mais, parmi tant d'objets cités pour m'émouvoir,
Vous en oubliez un.

CATILINA.

PROBUS.

Quel est-il?

CATILINA.

Mon devoir.

A combien de desirs il faut que l'on s'arrache, Si l'on veut conserver une vertu sans tache! L'outrage n'est suivi d'aucun ressentiment,
Dès que le bien public s'oppose au sentiment:
Ses intérêts sacrés font notre loi suprême,
Et s'immoler pour eux c'est vivre pour soi-même.
Considérez ce temple orné de mes aïeux,
Que Rome a cru devoir placer parmi vos dieux.
Le sang qu'ils prodiguaient pour cette auguste mère
N'a laissé dans son sein qu'un fils qui la révère;
Et, tout muets qu'ils sont, ces marbres généreux
Ne m'en disent pas moins qu'il faut l'être autant qu'eux.
Rome ne me doit rien, et je lui dois la vie.

PROBUS. Ainsi vous souffrirez qu'elle soit asservie ; Qu'un peuple qui vous a nommé son protecteur, Soit réduit à chercher un autre défenseur! En vain, fondant sur vous sa plus chère espérance, Rome vous élevait à la toute-puissance : J'entrevois dans le cœur d'un fier patricien Les faiblesses de cœur d'un obscur plébéien ; Et c'est Catilina qui seul ici protége Un reste de sénat impur et sacrilége, Un tas d'hommes nouveaux proscrits par cent décrets, Que l'orgueilleux Sylla dédaigna pour sujets. Disparu dans l'abîme où son orgueil le plonge, Les grandeurs du sénat ont passé comme un songe. Non, ce n'est plus ce corps digne de nos autels, Où les dieux opinaient à côté des mortels : De ce corps avili Minerve s'est bannie A l'aspect de leur luxe et de leur tyrannie.

On ne voit que l'or présider au sénat, Et de profanes voix fixer le consulat. Enfin , Rome n'est plus sans le secours d'un maître. Et qui d'eux plus que vous scrait d'ene de l'être? César semble promettre un heureux avenir, Que peut-être moins jeune il osera tenir. Lucullus n'est plus rien, et son rival Pompée N'a pour lui qu'un bonheur où Rome s'est trompée. Crassus, plein de desirs indignes d'un grand cœur, Borne à de vils trésors les soins de sa grandeur. Cicéron, ébloui du feu de son génie.... Mais je veux respecter le père de Tullie. Pour Caton, je n'y vois qu'un courage insensé, Un faste de vertu qu'on a trop encensé. Le reste n'est point fait pour prétendre à l'empire : C'est à vous seul, seigneur, que j'ose le prédire. Quelle gloire pour vous, en domtant les Romains, De pouvoir yous vanter au reste des humains, Que, sans avoir des dieux emprunté le tonnerre, Un seul homme a changé la face de la terre! CATILINA.

Ministre des autels, que me proposez-vous? PROBUS.

La gloire de bien faire et le salut de tous; Ce qu'un grand cœur, flatté de cet honneur suprême, Aurait dû dès longtemps se proposer lui-même.

CATILINA.

Ah Probus! je l'avoue, une si nob'e ardeur Porte des traits de seu jusqu'au fond de mon cœur; Je sens que, malgré moi, mes scrupules vous cèdent.

Hó bien l qu'à ceremords de prompts effets succèdent : D'armes et de soldats remplissons tous ces lieux Où le sénat impie ose troubler mes dieux :

Dans un sang ennemi.... Mais j'aperçois Tullie.

A NE VO 194 TOTAL CHAIT LALLEN ANDS

Ne yous éloignez point, cher Probus, je yous prie.

J'ai besoin de conseil dans le trouble où je suis,

Et je yous rejoindrai bientôt, si je le puis.

Probus se retire dans le fond du theatre.)

SCENE III.

# CATILINA, TULLIE:

The one of A. Tith L. J. M. Antel .....

Quoi! madame; aux autels vous y.conduit encore! Eh! quel soin si pressant vous y.conduit encore? Qu'il m'est doux cependant de revoir vos beaux yeux, Et de pouvoir içi rassembler tous mes dieux!

THE PERSON OF THE STREET B.

Si ce sont là les dieux à qui tu sacrifies,
Apprends qu'ils ont foujours abhorré les impies, )
Et que, si leur pouvoir égalait leur courroux,
La foudre deviendrait le moindre de leurs coups.

Tullie, expliquez-moi ce que je viens d'entendre: Ma gloire et mon amour craignent de s'y méprendre; Et si nous n'étions seuls, malgré ce que je voi, Je ne croirais jamais que l'on s'adresse à moi.

TULLIE.

Ah!cen'est qu'à vous seuls, grands dieux! que je m'adresse, Et non à des cruels qu'aucun remords ne presse, Monstres dont la fureur brave les immortels, Et que le crime suit jusqu'au pied des autels ; Qui, tout baignés d'un sang qui demande vengeance, Osent des dieux vengeurs insulter la présence. Le sang de Nonius, versé près de ces lieux; Fume encore; et voilà l'encens qu'on offre aux dieux! La sacrilége main qui vient de le répandre N'attend plus qu'un flambeau pour mettre Rome en cendre! Ce n'est point Mithridate ennemi des Romains, Ni le Gaulois altier qui forme ces desseins, Grands dieux ! c'est une main plus fatale et plus chère, Qui menace à-la-fois la patrie et mon père! Ces excès de fureur ; inconnus à Sylla , N'étaient faits que pour toi, traître Catilina.

CATILINA.

D'un reproche odieux réprimez la licence, Madame, ou contraignez vos soupçons au silence : Songez, pour violer le respect qui m'est dû, Qu'il faut auparavant que je sois convaincu; Qu'il faut l'être soi-même, avant que d'oser croire La moindre lacheté qui peut flétrir ma gloire; Que l'amour est déchu de son autorité, Dès qu'il veut de l'honneur blesser la dignité. Souvenez-vous enfin qu'un généreux courage Pardonne à qui le hait, mais point à qui l'outrage.

#### TULLIE.

Et qu'ai-je à redouter de ton inimitié? Tu ne me verras point implorer ta pitié, Cruel! tu peux porter à la triste Tullie Tous les coups que ta main réserve à la patrie. Borne tes cruautés à déchirer un cœur Qui s'est déshonoré par une lache ardeur : Ce cœur, que trop longtemps a souillé ton image, N'est plus digne aujourd'hui que d'opprobre et d'outrage : Rien ne peut expier la honte de mes feux. Mais ne présume pas que ce cœur malheureux Que tes fausses vertus t'ont rendu favorable, T'épargne un seul moment des qu'il te sait coupable : Tu le verras plus prompt'à s'armer contre toi, Qu'il ne le fut jamais à t'engager sa foi. Grands dieux ! n'ai-je brûlé d'une flâme si pure, Que pour un assassin, un rebelle, un parjure? Et le barbare encore insulte à ma douleur! Il veut que mon devoir respecte sa fureur! Mais, cruel, mon amour n'en sera point complice; Dût-on charger ma main du soin de ton supplice, Je n'hésiterai point à te sacrifier. Tu n'as plus qu'un moment à te justifier.

CATILINA.

Et de quoi voulez-vous que je me justifie?

D'un complot qui bientôt te coûtera la vie. Mais, puisque ton orgueil s'obstine à le nier, Et que tu me réduis, traître, à l'humilier, Esclave, paraissez.

# SCENE IV.

# CATILINA, TULLIE; FULVIE,

Que vois-je? c'est Fulvie!

Parlez; je vous l'ordonne au nom de la patrie.

Qui? moi parler, madame! A quel péril affreux Exposez-vous ici les jours d'un malheureux? D'un Romain, quels qu'en soient le rang et la naissance, Je sais combien je dois respecter la présence: De celui-ci surtout je redoute l'aspect.

### TULLIÈ.

Parlez, et dépouillez ce frivole respect. Un esclave enhardi par le salut de Rome Doit-il tant s'effrayer à l'aspect d'un seul homme? Connaissez-vous celui qui paraît à vos yeux? Répondez: quel est-il?

#### FULVIE.

Gest un séditieux.

Je ne connais que trop ce mortel redoutable,

Et le plus grand de tous, s'il était moins coupable.

Oui, madame, c'est lui: voilà le furieux

Qui veut souiller de sang sa patrie et ses dieux,

Egorger le sénat, immoler votre-père,

Et, la slame à la main, désoler Rome entière.

CATILINA, feignant de ne pas reconnaître Fulvie. Quoi l vous osez commettre un homme tel que moi Avec des malheureux si peu dignes de foi! Et vous me réduisez à souffrir qu'un esclave, Au mépris de mon rang, me flétrisse et me brave! Ah! c'est pousser l'injure et l'audace trop loin.

TULLIE.

Ingrat, rougis du crime, et non pas du témoin. Mais en vain ton orgueil s'attache à le confondre: Vanter ta dignité, ce n'est pas me répondre.

( à Fulvie. ) Adieu. Vous , suivez-moi.

CATILINA, arrêtant Fulvie.

Non, non, il n'est plus temps:

Cet esclave est chargé d'avis trop importants. D'ailleurs, dès qu'avec lui vous osez me commettre, Souffrez qu'en d'autres mains je puisse le remettre. Probus, venez à nous.

## SCENE V.

# CATILINA, TULLIE, FULVIE, PROBUS.

TULLIE.

Quel est donc ton dessein?

C'est au nom du sénat, et du peuple romain Qui de ces lieux sacrés vous fit dépositaire, Probus, qu'entre vos mains je mets ce téméraire.

#### TULLIE.

En vain par ce dépôt tu crois m'en imposer : Je vois à quel dessein tu veux en disposer.

#### CATILINA.

Non: loin que ma fierté désormais le récuse, C'est devant le sénat que je veux qu'il m'accusc. Puisqu'il doit en ces lieux s'assembler aujourd'hui, C'est à Probus, madame, à répondre de lui.

#### TULLIE.

Songe, Catilina, qu'il y va de ta vie.

## CATILINA.

Allez, songez, madame, à sauver la patric. C'est des jours d'un ingrat prendre trop de souci, Et l'amour n'a plus rien à démêler ici.

# SCENE VI.

## CATILINA.

Qu'aurais-je à redouter d'une femme infidelle?
Où seront ses garants? Et d'ailleurs, que sait-elle?
Quelques vagues projets dont l'imprudent Caton
Nourrit depuis longtemps la peur de Cicéron;
Projets abandonnés, mais dont ma politique
Par leur illusion trompe la république,
Sait de ce vain fantôme occuper le sénat,
L'effrayer d'un faux bruit ou d'un assassinat,
Et ne lui laisser voir que des mains meurtrières,
Tandis qu'un grand dessein échappe à ses lumières.
Maître de mes secrets, j'ai pénétré les siens;

Et Lentulus lui-même ignore tous les miens. De cent mille Romains armés pour ma querelle, Aucun ne se connaît, tous combattront pour elle. De l'un des deux consuls je me suis assuré: Plus que moi, contre l'autre, Antoine est conjuré: César ne doit qu'à moi sa dignité nouvelle, Et je sais qu'à ce prix il me sera fidelle. Voilà comme un consul qui pense tout prévoir, Souvent pour mes desseins agit sans le savoir. L'Africain peu soumis, le Gaulois imdomtable. Tout l'univers enfin, las d'un joug qui l'accable, N'attend pour éclater que mes ordres secrets, Et Cicéron n'est point instruit de mes projets. Ce n'est pas dans tes murs, Rome, que je m'arrête: Des cris du monde entier j'ai grossi la tempête. Mon cœur n'était point fait pour un simple parti Que le premier revers eût bientôt ralenti. J'ai séduit tes vieillards ainsi que ta jeunesse, César, Sylla, Crassus et toute la noblesse. Mais il faut retourner à Probus qui m'attend : Ménageons avec lui ce précieux instant Pour rendre sans effet le courroux de Tullie, Et pour mettre à profit les fureurs de Fulvie. Soutiens, Catilina, tes glorieux desseins: Maître de l'univers, si tu l'es des Romains, C'est aujourd'hui qu'il faut qué ton sort s'accomplisse ; Que Rome à tes genoux tombe, ou qu'elle périsse.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

### SCENE I.

### FULVIE, PROBUS.

#### FULVIE.

N'abusez point, Probus, de l'état où je suis; Je vous perdrai: du moins, songez que je le puis. Vous croyez, à l'abri de votre caractère, Pouvoir impunément défier ma colère, Et que mon cœur, tremblant à l'aspect de ce lieu, Va mettre au même rang le ministre et le dieu: Et quel ministre encore! un sacrilége, un traître Qui, de Catilina devenu le grand-prêtre, Des Tarquins sur son front veut ceindre le bandcau, Et du sang des Romains nourrir ce dieu nouveau; Lâche, qui se dévoue aux amours de Tullie; Qui, de ses propres dieux profanateur impie, Prête leur sanctuaire à des feux criminels, Déshonore le prêtre et souille les autels.

Cédez moins au torrent de votre jalousie, Et, loin de m'offenser, écoutez-moi, Fulvie. Considérez l'abîme où va vous engager Une folle habitude à ne rien ménager. Vous croyez vous venger; vous vous perdez vous-même, Et de plus un amant qui peut-être vous aime.

Le dépit n'a jamais satisfait ses transports, Ou'il n'ait livré notre âme à d'éternels remords. L'amour le mieux vengé, quelle que soit l'offense, Est souvent le premier à pleurer sa vengeance. On punit l'inconstance; mais on perd en un jour L'objet de sa tendresse et l'espoir d'un retour. Enfin, que savez-vous si l'on aime Tullie? A travers les fureurs dont votre âme est saisie, Croyez-vous que l'amour éclaire assez vos yeux Pour percer les replis d'un cœur ambitieux? Vous savez les projets que votre amant médite : En pénétrez-vous bien le détail et la suite? Un homme tel que lui doit-il à découvert Se montrer sans prudence au grand jour qui le perd? Peut-il porter trop loin l'artifice et la feinte? Non: il faut que son cœur ne soit qu'un labyrinthe; Que l'amour même en vain y cherche des secrets Que pour lui la raison et l'honneur n'ont point faits. L'usage qu'aujourd'hui vous avez osé faire Des secrets dont l'amour vous fit dépositaire, Ne vous prouve que trop, malgré votre dépit, Pour peu qu'il ait parlé, qu'il n'en a que trop dit. L'impétueux Caton murmure, tonne, éclate, Trouble tout pour servir un consul qui le flatte : Devenu du sénat et l'idole et l'espoir, Cicéron est armé du souverain pouvoir : Le sénat, qui sur lui redoute une entreprise, . Pour mettre son héros à couvert de surprise , De l'ordre équestre entier le fait accompagner,

Puisqu'on ne peut le perdre, il faut donc le gagner. Pour le faire périr, il faut la force ouverte; Mais ce serait sans fruit travailler à sa perte. Un hymen prétendu peut calmer ses frayeurs; Et cet hymen devient l'objet de vos fureurs! Plus de raisons alors; et la fière Fulvie Expose un nom célèbre aux mépris de Tullie, Se couvre sans rougir d'un vil déguisement! Pourquoi ce déshonneur? pour perdre son amant. Ah madame! ce cœur dont j'ai plaint la tendresse, De l'habit qui vous cache a-t-il pris la bassesse? Dans quel sein déposer des secrets dangereux, Si le cœur d'une amante est un écueil pour eux? Vit-on jamais l'amour, dans sa plus noire ivresse, Emprunter du dépit une langue traîtresse?

# FULVIE.

Qui donc ai-je trahi, ministre ambitieux?
Et quelle foi doit-on à des séditieux?
La garder aux méchants c'est partager leurs crimes.
Mais je vois que Probus connaît peu ces maximes;
Et je sais, quand la haine enflâme vos pareils,
Jusqu'où va la noirceur de leurs lâches conseils,
Surtout lorsqu'il s'agit de venger leurs injures.
César est désigné souverain des augures:
Cicéron a brigué pour ce rival heureux,
Et le place en un rang dont on flattait vos vœux:
Catilina d'ailleurs vous était favorable.
Le moyen qu'à vos yeux je ne sois point coupable,
Moi qui viens de sauver un consul odieux

Qui s'est osé jouer d'un ministre des dieux Qui, de sa dignité dépositaire habile, Plein de faste aux autels, et près des grands servile. Sur l'espoir de leurs dons mesure sa ferveur. Et n'adore en effet que la seule faveur! Mon devoir m'ordonnait de sauver la patrie : Imitez-le, ou gardez vos conseils pour Tullie. Croyez-moi, terminez d'imprudentes lecons Qui ne font qu'irriter ma haine et mes soupcons. Cessez de me flatter qu'on peut m'aimer encore : J'ai trop vu la beauté que l'infidèle adore : Mes yeux avant ce jour ne la connaissaient pas, Mais yous me payerez ses funestes appas. C'est vous qui leur gagnez sur moi la préférence, Moi que déshonorait la seule concurrence. Pourquoi de cet hymen m'a-t-on fait un secret? Et pourquoi, s'il est feint, m'en cacher le projet? Traître, ce n'est pas vous qui deviez me l'apprendre; Mais on croit n'avoir rien à craindre d'un cœur tendre, Sachez que d'un secret à demi consié, Dès qu'on peut une fois percer l'autre moitié, On est toujours en droit d'en trahir le mystère, Et qu'on ne doit plus rien à qui nous l'ose faire. PROBUS.

Hé bien! perdez, madame, un homme généreux Qui veut briser les fers de tant de malheureux; Vengez votre beauté d'un amant infidèle, Et votre orgueil blessé des projets qu'il vous cèle; D'un long embràsement devenez le flambeau, Et nous ouvrez à tous les portes du tombeau. Mais Catilina vient ; évitez sa présence , Ou du moins gardez-vous d'irriter sa vengeance.

# SCENE II.

# CATILINA, FULVIE, PROBUS.

# CATILINA

Probus, où sommes-nous? et qu'est-ce que je voi? Quel opprobre pour Rome! et quel affront pour moi! C'est aux yeux du sénat, aux miens, qu'une Romaine, Au mépris des devoirs où son sexe l'enchaîne, Sous un déguisement fait pour de vils humains, S'en va déshonorer le premier des Romains, De ses folles erreurs le rendre la victime. Sans daigner seulement l'éclaircir de son crime! Et, lorsque tout conspire à me justifier, Sa jalouse fureur veut me sacrifier! Eh! quel était le but où ma valeur aspire? Pour qui voulais-je ici conquérir un empire? Est-ce pour Cicéron, l'objet de mon courroux, Lui que je voudrais voir expirer sous mes coups? Non; c'est pour une ingrate à qui je sacrifie Ma gloire, mon devoir, et le soin de ma vie.

#### FULVIE.

Poursuis, Catilina: le reproche sied bien A des œurs innocents et purs comme le tien; Mais dans l'art de tromper, ta science suprème. Tu m'en as trop appris pour me tromper moi-même.

Va, cesse d'éclater sur mon déguisement ; Tout, jusqu'à ton courroux, est faux en ce moment. Egorge Cicéron aux yeux de sa famille, Je ne t'en croirai pas moins épris de sa fille. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu sais allier La vertu, les forfaits, l'amant, le meurtrier; Et, Tullie à tes yeux fût-elle encor plus chère, Rien ne garantirait la tête de son père. Mais de quoi te plains-tu? quel est mon attentat? Est-ce moi qui prétends t'accuser au sénat? De l'espoir d'être à toi ma tendresse enivrée, A tes lâches complots ne m'a que trop livrée. Songe que tu me dois et César et Crassus, Les enfants de Sylla, Cépion, Lentulus. Cruel! j'aurais voulu que tout ce qui respire Eût été comme moi soumis à ton empire. Mais tandis que pour toi je séduisais les cœurs, Tu préparais au mien le comble des horreurs; Et le tien, trop épris des charmes de Tullie, A bientôt oublié ce qu'il doit à Fulvie. Cependant, qui de nous s'arme ici contre toi? C'est elle qui te perd, ingrat; ce n'est pas moi, Il est vrai qu'en son cœur j'ai voulu te détruire; Mais c'est là seulement qu'attachée à te nuire, Contente de pouvoir vous désunir tous deux, Je n'ai rien oublié pour te rendre odieux. · Eh! pouvais-je prévoir que l'honneur chimérique De sauver les débris d'un nom de république. Porterait une amante à perdre son amant?

Mais pour t'en garantir je ne veux qu'un moment.
Abandonne à mon cœur le soin de ta défense.
Je ne sais s'il te doit ou tendresse ou vengeance:
Je ne veux sur ce point nul éclaireissement
Qui puisse triompher d'un plus doux mouvement;
Mais, par un désaveu, souffre que j'humilie
A l'aspect du sénat l'orgueilleuse Tullie.
Son cœur est désormais indigne de ta foi.

CATILINA.

Tullie en me perdant se rend digne de moi; Et vous, qui prétendez me sauver par un crime, Vous ne méritez plus mes vœux ni mon estime. Cest au sénat qu'il faut m'accuser aujourd'hui: Je ne redoute rien, ni de vous, ni de lui. Si jamais vous osiez y démentir Tullie, Un affront si sanglant vous coûterait la vie. Ainsi déclarez tout; c'est l'unique moyen De regagner un cœur qui ne vous doit plus rien. Vos fureurs n'ont que trop épuisé ma constance. Mais je vois les licteurs, et le consul s'avance; Eloignez-vous d'ici.

FULVIE.

Tu me braves, ingrat! Adieu; tu me verras ce jour même au sénat.

(Elle sort.)

CATILINA.

Probus, suivez ses pas: allez tous deux m'attendre, e Et cachez Manlius qui doit ici se rendre.

# SCENE III.

# CICÉRON, CATILINA, LES LICTEURS.

CICÉRON fait signe aux licteurs de s'éloigner. C'est vous, Catilina, que je cherche en ces lieux, Non comme un sénateur jaloux et furieux, Mais comme un ennemi qui sait régler sa haine Sur ce qu'en peut permettre une vertu romaine. Enfin, depuis le jour que le sort des Romains, Par le choix des tribuns; fut remis en mes mains, Vous ne m'avez point vu, soigneux de vous déplaire, Braver l'inimitié d'un si noble adversaire. Je remportai sur vous l'honneur du consulat, Sans acheter les voix du peuple et du sénat; Et vous savez assez que cette préférence Qui flattait vos desirs, passait mon espérance. Mais le sénat, toujours en butte à vos mépris, Réunit en moi seul les vœux et les esprits. Encor si quelquefois vons daigniez vous contraindre; Que, fait pour être aimé, vous vous fissiez moins craindre; Que, mettant à profit tant de dons précieux, Vous affectassiez moins un orgueil odicux! Mais, brayant le sénat et les consuls ensemble, A vos moindres chagrins vous voulez que tout tremble. Regardez ces autels, voyez parmi nos dieux Ces marbres consacrés aux noms de vos aïeux : Leurs grands cœurs ont toujours haï la tyrannie, Et Rome n'a jamais tremblé que pour leur vie.

Si, moins ambitieux, votre haute valeur Ne nous eût inspiré que la même terreur. Qui d'entre nous pouvait refuser son suffrage Aux vertus dont le ciel a fait votre partage? Politique, orateur, capitaine, soldat, Vos défauts, des vertus ont même encor l'éclat. Quel citoyen pour nous, et le plus grand peut-être, S'il nous menacait moins de nous donner un maître! On dit.... mais je crois peu des bruits mal assurés Qui yous osent nommer parmi des conjurés. Tout défiant qu'il est, Caton ne l'ose croire ; Cependant le sénat, jaloux de votre gloire, Pour étouffer des bruits qui dans un sénateur Pourraient en vous blessant blesser son propre honneur, Dès hier vous nomma gouverneur de l'Asie. Pompée et Pétréius descendus vers Ostie. L'un et l'autre chargés de vous y recevoir, Remettront dans vos mains leur souverain pouvoir. Partez donc, et songez que votre obéissance Peut seule être le prix de notre confiance.

CATILINA.

Ainsi donc le sénat veut, sans me consulter,
Me charger d'un emploi que je puis rejeter.
Je ne sais s'il a cru me forcer à le prendre;
Mais j'ignore comment vous osez me l'apprendre,
Et croire m'éblouir jusqu'à me déguiser.
Tout l'affront d'un honneur que je dois mépriser.
On me liait, on me craint, on conspire dans Rome;
Parmi des conjurés c'est moi seul que l'on nomme:

Cependant le sénat, peu certain de ma foi, Daigne, malgré ces bruits, m'honorer d'un emploi: Le farouche Caton, devenu plus flexible, D'aucun soupçon encor ne paraît susceptible; Et Cicéron ne vient armé que de bienfaits, Lorsqu'il peut par la foudre arrêter mes projets. Mais d'un consul jaloux la politique habile Devrait mieux me cacher que c'est lui qui m'exile, Et ne point abuser de la crédulité D'un sénat trop jaloux de son autorité: Car enfin tous ces bruits, enfants de la faiblesse, N'ont d'autres fondements qu'un soupçon qui vous blesse. CICÉRON.

N'est-ce rien, selon vous, que d'être soupconné? A votre ambition sans cesse abandonné, Vous causez tant de trouble et tant d'inquiétude, Que le moindre soupcon tient lieu de certitude. Des qu'on ose alarmer le pouvoir souverain,

On est toujours suspect d'un coupable dessein. Peut-on trop sur ce point rassurer la patrie? Acceptez-vous l'emploi que Rome vous confie? C'est pour m'en éclaircir que je viens vous trouver.

CATILINA.

J'entends : c'est sur ce point que l'on veut m'éprouver. Si j'accepte l'emploi, c'est à tort qu'on m'accuse; Et je suis criminel des que je le refuse. Mais, malgré l'appareil d'un frivole discours, Je perce en ce moment à travers vos détours. L'intérêt des Romains n'est pas ce qui vous guide :

C'est le seul mouvement d'une haine perfide Que le fiel de Caton sut toujours enflammer, Et que mes soins en vain ont tenté de calmer. J'ai fait plus : j'ai brigué jusqu'à votre alliance ; Et lorsque Rome attend avec impatience Un hymen qui pourrait rassurer les esprits, Vous osez le premier signaler des mépris! Et depuis quand , seigneur , l'intérêt de ma gloire Vous fait-il craindre un bruit que Caton n'ose croire, Quand ce même Caton, citoyen furieux, Répand seul contre moi ces bruits injurieux Que vous autorisez avec trop d'imprudence, Vous qui, de son orgueil nourrissant l'insolence, Consacrez chaque jour ses transports insensés? Je vous connais tous deux mieux que vous ne pensez. Timide, soupçonneux, et prodigue de plaintes, Cicéron lit toujours l'avenir dans ses craintes ; Et Caton, d'un génie ardent, mais limité, Ne connaît de vertu que la férocité. Prompt à se courroucer, enclin à contredire, La haine est le seul dieu qui le meut et l'inspire. Mais c'est perdre le temps en discours superflus, Et je revieus aux soins qui vous touchent le plus. Alarmé d'un pouvoir dont la grandeur vous blesse. L'ardeur d'en triompher vous occupe sans cesse; Et comme il vous fallait le secours d'un emploi , Pour éloigner de Rome un homme tel que moi, Vous m'avez fait nommer gouverneur de l'Asie, Bienfait que je tiendrais de votre jalousie :

Mais mon nom seul ici vous faisant tous trembler, Vous yous flattez qu'ailleurs yous pourrez m'accabler. Déja par Manlius l'Italie occupée, Va bientôt se remplir des troupes de Pompée; Et ce fameux vainqueur de tant de nations Vous offre son épée avec ses légions. Que d'inutiles soins, dans le temps que Tullie Pourrait à votre gré disposer de ma vie! Car de ces noirs complots qui causent tant d'effroi, Elle a dû déclarer que le chef c'était moi. Je ne présume pas qu'à son devoir soumise Elle ait pu vous celer le chef de l'entreprise : Pourquoi donc au sénat ne pas me déférer? J'entrevois les raisons qui vous font disférer; C'est que mon rang demande une preuve plus grave Que les rapports suspects d'un malheureux esclave. Mais mon honneur m'engage à vous désabuser : Avcc ce seul témoin vous pouvez m'accuser : Son nom garantit tout. Cet esclave est Fulvie, Qui, jalouse en secret des charmes de Tullie, A cru devoir troubler quelques soins innocents Qu'exigeaient d'un grand cœur des charmes si touchants Qui croirait qu'un consul si prudent et si sage Eût été le jouct d'une femme volage? Vous rougissez, seigneur; mais c'est avec éclat Que je vcux aujourd'hui me venger au sénat : Car c'est là qu'en consul vous devez me répondre, Et c'est là qu'en héros je saurai yous confondre. Adieu.

# SCENE IV.

#### CICÉRON.

Dans quel désordre il laisse mes esprits! Quelle honte pour moi, si je m'étais mépris! Catilina pourrait ne pas être coupable; Mais qu'il est dangereux, et qu'il est redoutable! Quel ennemi le sort nous a-t-il suscité! Que de courage ensemble et de subtilité! Son génie éclairé voit, pénètre ou devine, Rome n'est plus; les dieux ont juré sa ruine. Essayons cependant de calmer la fureur Du perfide ennemi qui fait tout mon malheur. S'il paraît au sénat, et qu'il s'y justifie, Son triomphe bientôt me coûterait la vie. Malgré tous ses détours, j'entrevois ce qu'il veut; Mais nous serions perdus s'il osait ce qu'il peut. Employons sur son cœur le pouvoir de Tullie, Puisqu'il faut que le mien jusques-là s'humilie. Quel abime pour toi, malheureux Cicéron! Allons revoir ma fille, et consulter Caton: C'est là que je pourrai, dans le cœur d'un seul homme, Retrouver à-la-fois nos dieux, nos lois, et Rome.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIEME.

# SCENE I.

### SUNNON, GONTRAN.

#### SUNNON.

ARRÉTONS, cher Gontran : c'est dans ces lieux sacrés, Décorés avec faste, au fond peu révérés, Qu'à la face des dieux nous allons voir éclore Un projet qui m'alarme, et qui les déshonore : C'est ici que bientôt Crassus, Catilina, Antoine, Céthégus, les enfants de Sylla, Mille autres dont les noms éclatent dans l'histoire, Et qui de leurs aïeux flétrissent la mémoire, Vont de leur sang impur sceller leur union, Et livrer Rome entière à la proscription. Heureux si je pouvais, en ce désordre extrême, D'un parti que je hais me dégager moi-même! Entraîné des longtemps, peut-être corrompu Par un ambitieux qui séduit ma vertu, Je me trouve forcé d'embrasser sa querelle, D'être ennemi de Rome, ou ministre infidelle. GONTRAN.

Quoi! des Gaules ici Sunnon ambassadeur, De ce rang si sacré youdrait flétrir l'honneur!

#### SUNNON.

Laissons l'honneur d'un rang qui n'est plus qu'un vaintitre, Lorsqu'un autre intérêt devient mon seul arbitre. Les Gaules ont daigné m'envoyer en ces lieux; Mais où sont les Romains, leurs lois, même leurs dieux? Et quel devoir encor veux-tu que je trahisse Parmi des furieux sans frein et sans justice? C'est aux événements à disposer de moi. D'ailleurs, dans ce chaos, à qui garder ma foi? A de vils sénateurs noyés dans la mollesse . A deux consuls jaloux et désunis sans cesse? L'un des deux, sans honneur et sans fidélité, Abuse chaque jour de son autorité: L'autre a mille vertus, mais n'ose en faire usage. Caton, loin de calmer, irritera l'orage. Formidable au dehors, méprisable au dedans, Le sénat n'est enfin qu'un amas de brigands Unis pour le butin, divisés au partage, Dont toute la vertu périt avec Carthage. A peine il fut formé, qu'il détruisit ses rois : Il détruit aujourd'hui l'autorité des lois. Après avoir détruit et lois et diadême, Nous le verrons bientôt se détruire lui-même. Allumons le flambeau de la sédition : Rien ne peut nous sauver que leur division. Tu ne sais pas encor quel péril nous menace. Un Romain (tu connais sa valeur, son audace) Et quel Romain encor! César depuis un an Brigue en secret l'honneur d'être notre tyran;

C'est à nous gouverner que ce héros aspire.
Si la Seine un moment coule sous son empire,
Nous sommes tous perdus; et Gaulois et Germains
Vont tomber sous le fer ou le joug des Romains.
Ge que la Grèce, Rome et l'univers ensemble
Eurent de plus parfait, dans César se rassemble.
Prudent, ambitieux; l'homme de tous les temps,
De toutes les vertus et de tous les talents;
Intrépide, éclairé; d'autant plus redoutable,
Que de tous les mortels il est le plus aimable.
Mais Catilina vient: cher Gontran, laisse-nous.

# SCENE II. CATILINA, SUNNON.

### CATILINA.

Je vous cherche, Sunnon, et j'ai besoin de vous. De nos desseins secrets la trame est découverte, Et je ne m'en crois pas plus voisin de ma perte. Le sénat éperdu, les chevaliers épars, Appellent à grand bruit le peuple au champ de Mars; De toutes parts enfin on murmure, on s'assemble, Mais, objet de leurs cris, ce n'est pas moi qui tremble: L'instant fatal approche; et loin d'en être ému Je me sens transporté d'un plaisir inconnu. Je craignais les délais : ils sont toujours à craindre. Le feu des factions est facile à s'éteindre; Ainsi l'on ne peut trop hâter l'événement.

Sunnon, puis-je compter sur notre engagement?

#### SUNNON.

La foi de mes pareils ne fut jamais frivole, Je suis Gaulois, ainsi fidèle à ma parole: L'honneur est parmi nous le premier de nos dieux. Mais yous savez quel joug on m'impose en ces lieux. Et d'un ambassadeur quel est le ministère ; Que je suis retenu par une loi sévère Oui me défend d'armer de criminelles mains. Et d'oser les tremper dans le sang des Romains. D'ailleurs, de vos projets j'ignore le mystère: Je crains tout, sans savoir ce qu'il faut que j'espère. Si vos desseins ne sont aussi justes que grands. Et si ce n'est pour nous que changer de tyrans, Si nos traités ne sont fondés sur la justice. Vous prétendez en vain qu'aucun nœud nous unisse. Notre unique vertu n'est pas notre valeur: Nous aimons la justice autant que la candeur. Quoique enfant de la guerre, allaité sous les tentes, Le Gaulois n'eut jamais que des mœurs innocentes. Si vous nous surpassez par votre urbanité, Nous l'emportons sur vous par notre intégrité. C'est à tous nos desseins l'honneur seul qui préside, Et de nos intérêts l'équité qui décide. Nos dieux, nos souverains, l'autorité des lois; La gloire, le devoir, notre épée et nos droits; Aussi prompts que vaillants, francs et pleins de noblesse, Obéissants par choix, et soumis sans bassesse. Mais Rome cherche moins, dans ses vastes projets, A faire des amis, qu'à faire des sujets.

Comme nous ne voulons que le simple héritage Dont les temps et le sort firent notre partage, Voyez si, du sénat réprimant la fureur, Vous pouvez des Gaulois être le protecteur. Peut-être en ce discours, ou trop fier ou trop libre, Ai-je peu ménagé la majesté du Tibre; Mais, dès que de mes soins notre sort dépendra, Je parlerais aux dieux comme à Catilina.

CATILINA

Je ne condamne point un discours magnanime Ou'un intérêt sacré doit rendre légitime; Mais je le blâmerais, Sunnon, si ma vertu Ne vous inspirait pas un respect qui m'est dû. Je ne suis point surpris qu'un ministre soupconne De trop d'ambition un projet qui l'étonne, Et que, loin de vouloir soulager l'univers, Je prétende au contraire appesantir ses fers. Revenez cependant d'une erreur qui m'offense, Et qui peut vous séduire à force de prudence. Je suis chef, il est vrai, d'un parti dangereux; Mais yous ne devez pas me confondre avec eux. Souvent, pour s'assurer de leur obéissance, Il faut laisser régner le crime et la licence. Le choix des conjurés est un choix hasardeux, Qui ne veut pas toujours des hommes généreux : Le projet le plus grand, l'action la plus belle A quelquefois besoin d'une main criminelle. Si vous me regardez comme un ambitieux Que la soif de régner a rendu furieux,

Et qui ne veut user du flambeau de la guerre Oue pour subjuguer Rome et désoler la terre, Vous vous trompez, Sunnon. Considérez l'état Du sénat et des lois, du peuple et du soldat; Trouvez enfin dans Rome un seul trait qui réponde A son titre pompeux de maîtresse du monde. Les pirates divers que Pompée a défaits, Cachaient dans leurs rochers cent fois moins de forfaits. Mais je suis las de voir triompher l'injustice : Il est temps que mon bras s'arme pour leur supplice; Que j'immole à nos lois ce sénat orgueilleux, Pour rendre l'univers et les Romains heureux. Voilà, mon cher Sunnon, le seul but où j'aspire, Non au funeste honneur de conquérir l'empire; Et comme j'ai toujours estimé les Gaulois, Je mourrai, s'il le faut, pour défendre leurs droits. Mais ne présumez pas que de votre courage Dans ces murs malheureux je venille faire usage: Les conjurés et moi, quel que soit le danger, Nous n'avons pas besoin d'un secours étranger : Au contraire, je veux que, fuyant de la ville, Au camp de Manlius vous cherchiez un asile: Mais, avant que la nuit vous éloigne de nous, Je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Tout semble me livrer une ville alarmée; Mais loin de ses remparts Rome a plus d'une armée. Que le sénat ici tombe sous mes efforts, Ce n'est poin accabler ce redoutable corps Quirenaît de lui-même, et qui se multiplie

Dans l'univers entier comme dans l'Italie, Que je vaincrai souvent sans le rendre soumis, Et qui me cherchera toujours des ennemis. Je veux, si les destins me sont peu favorables, Trouver dans les Gaulois des amis secourables, Quelque retraite enfin dans un jour malheureux: De vous, de vos amis, c'est tout ce que je veux.

Ah! dès que votre bras s'arme pour la justice, Il n'est point de Gaulois qui ne vous obéisse; Je yous réponds de tous.

CATILINA.

Quels seront vos garants?

Touchez dans cette main; ce sont là nos serments. Adieu, Catilina. Quelqu'un vient; c'est Tullie.

(Il sort.)

#### CATILINA.

Que sa triste vertu me pèse et m'humilie! Fuyons ; n'exposons point tant de fois en un jour Des cœurs nés pour la gloire , aux attraits de l'amour.

# SCENE III.

# TULLIE, CATILINA.

### TULLIE.

Arrêtez un moment; j'ai deux mots à vous dire. Cependant, à l'effroi que votre accueil m'inspire, Je ne sais si je dois m'expliquer avec vous. Victimes tous les deux d'une amante en courroux, Si mes cruels soupçons vous ont fait une offense, N'en accusez que vous et votre fier silence; Car vous pouviez d'un mot désabuser mon cœur. Pourquoi, loin d'éclaireir une funeste erreur, Me cacher, aux dépens de toute mon estime, Un témoin dont le nom vous cût absous du crime, Et que rendait suspect son amour irrité? Vous savez de mes mœurs quelle est l'austérité; Qu'enchaînée aux devoirs d'une innocente vie, Je n'ai jamais connu que le nom de Fulvic. Que ne m'épargniez-vous la honte et le remords D'avoir trop écouté ses coupables transports! Fallait-il exposer une âme vertueuse.

CATILINA.
Ah! je n'étais déja que trop humilié
De voir à vos mépris mon rang sacrifié,
Sans vous faire rougir d'une indigne rivale.
TULLIE.

Dût sa haine aujourd'hui m'être encor plus fatale, Malgré votre courroux, je veux vous engager A respecter ses feux, même à la ménager. D'un pareil ennemi vous n'avez rien à craindre; Et son sexe, et son nom, tout m'oblige à la plaindre. Ainsi, Join d'insulter à son déguisement, Faisons-la de ces lieux sortir secrètement. Vous n'avez contre vous de témoin que Fulvie, Et l'on n'en croira point sa folle jalousie.

Loin de vous présenter l'un et l'autre au sénat, Evitez pour moi-même un dangereux éclat. Que vous reviendrait-il d'une faible victoire Qui, loin de l'embellir, flétrirait votre gloire? Croyez-moi, méprisez une amante en fureur, Qui d'ailleurs ne voulait que vous perdre en mon cœur.

CATILINA.

Lorsqu'on ose attaquer mon honneur et ma vie, Vous voulez qu'en tremblant je me cache ou je fuie; Que, laissant le champ libre à l'insensé Caton, Je souffre qu'en public il flétrisse mon nom ; Que j'éloigne Fulvie, afin que votre père Sur son absence même au sénat me défère? Comment! lorsque vous-même, échauffant sa fureur. Vous me livrez au peuple et me perdez d'honneur; Que sur de faux rapports déja l'on délibère, Que contre moi Caton éclate sans mystère, Vous voulez que, témoin de leur emportement, J'attende du sénat quelque ménagement; Que le consul enfin, touché de mon absence; Ou ne m'accuse point, ou prenne ma défense? Ah! ne présumez pas que leur mauvaise foi Puisse m'en imposer et triompher de moi. Dès ce jour même il faut que je me justifie.

TUI.LIE.
Pourriez-vous de ma part craindre une perfidie?
CATILINA.

Non; mais on a trompé votre crédule amour, Afin que vous pussiez me tromper à mon tour. La plus légère peur corrompt les cœurs timides, Et des plus vertueux fait souvent des perfides.

TULLIE.

Du moins en ma présence épargnez Cicéron.
C A T I L I N A.

Ah! s'il écoutait moins le dangereux Caton, Et les fantômes vains d'une peur chimérique, Vous et moi nous eussions sauvé la république.

TULLIE.

Il en est temps encor, cruel; écoutez-moi: N'allez point au sénat; fiez-vous à ma foi. Sur de vaines rumeurs votre fierté s'abuse : Songez que c'est moi seule ici qui vous accuse; Que je puis d'un seul mot rassurer les esprits. Et dissiper l'erreur qui les avait surpris. Si de nos premiers feux vous perdez la mémoire, Songez du moins, seigneur, qu'il y va de ma gloire. Quoi! vous pouvez m'aimer, et me sacrifier A l'orgueilleux honneur de vous justifier! L'amour vous justifie et reprend son empire : Quand mon cœur yous absout, mon cœur doit yous suffire. Le sénat contre yous n'a rien fait publier. Ah!laissez-moi l'honneur de vous concilier; Laissez-moi réunir mon amant et mon père. Hélas! était-ce à moi d'en parler la première? L'amour n'offre donc plus à vos tendres souhaits Aucun bien qui vous puisse engager à la paix? Vous êtes des Romains la plus noble espérance ; Daignez contre vous-même embrasser leur défense.

De quoi vous plaignez-vous, quand c'est vous seul, ingrat, Qui voulez aujourd'hui convoquer le sénat? Si vous vous obstinez encore à vous défendre, Le consul à son tour voudra s'y faire entendre; Et bientôt vos amis, ardents et furieux, De carnage et d'horreur vont remplir tous ces lieux. Voulez-vous mettre en feu la ville infortunée Que votre amante habite, où votre amante est née? Laissez-moi désarmer vos redoutables mains; Accordez à mes pleurs la grace des Romains, Et qu'il soit dit du moins de l'heureuse Tullie, Que le dieu de son cœur fut dieu de sa patrie.

CATILINA.

Ah madame! cessez de vouloir m'abuser: J'aimerais mieux vous voir, constante à m'accuser, Armer contre ma vie un sénat qui m'abhorre. Quoi! c'est moi qu'on veut perdre, et c'est moi qu'on implore! Que dis-je? c'est à moi que Tullie a recours Pour sauver les cruels qui poursuivent mes jours! C'est pour eux, non pour moi, qu'elle verse des larmes! Et, loin de m'arracher à leurs perfides armes, Je la vois avec eux conspirer à l'envi! Rendez-moi donc l'honneur que yous m'avez ravi, Si vous ne voulez pas que j'aille le défendre. Mais en vain par vos pleurs on cherche à me surprendre. Eh! sur quoi votre amour prétend-il m'émouvoir? A-t-il dans votre cœur triomphé du devoir ? Quoi! sur le seul rapport d'un témoin misérable, Sans rien examiner, yous me croyez coupable;

Et, sans en exiger d'autre éclaircissement, Votre austère vertu sacrifie un amant! Cet exemple est si grand, qu'il faut que je l'imite. Plus vous m'attendrissez, plus mon honneur m'invite A m'immoler moi-même à ce que je me dois.

TULLIE.

Hé bien! cruel, adieu pour la dernière fois.

Que je me sens touché! que mon âme est émue! Ah! que n'ai-je évité cette satale vue! Mais j'aperçois Probus.

### SCENE IV.

# CATILINA, PROBUS.

#### PROBUS.

Je viens vous avertir Que dès ce même instant, seigneur, il faut partir : Tont s'arme contre vous, et le sénat s'assemble.

### CATILINA.

Qu'aurais-je à redouter d'un ennemi qui tremble? Je veux, à commencer par le plus fier de tous, Les voir dans un moment tomber à mes genoux; Et je vais les trouver.

PROBUS.

Quoi! seul et sans désense?

CATILINA.

Aucun d'eux n'osera soutenir ma présence; Ainsi ne craignez rien.

199

#### PRORUS

Seigneur, y pensez-vous? Songez que Romulus expira sous leurs coups. Je ne condamne point une noble assurance; Mais on n'en doit pas moins consulter la prudence. Plus le sénat vous craint, plus il faut du sénat Craindre contre vos jours un secret attentat.

## CATILINA.

Non, Probus, et je brave un péril qui vous glace.
Le succès fut toujours un enfant de l'audace.
L'homme prudent voit trop, l'illusion le suit;
L'intrépide voit mieux, et le fantôme fuit:
L'instant le plus terrible éclaire son courage,
Et le plus téméraire est alors le plus sage.
L'imprudence n'est pas dans la témérité;
Elle est dans un projet faux et mal concerté:
Mais, s'il est bien suivi, c'est un trait de prudence
Que d'aller quelquefois jusques à l'insolence;
Et je sais, pour domter les plus impérieux,
Qu'il faut souvent moins d'art que de mépris pour eux.
Adicu. Dans un moment ils me verront paraître
En criminel qui vient leur annoncer un maître.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIEME.

## SCENE I.

CICÉRON, CRASSUS, CATON, ET LE RESTE DES SÉNATEURS.

### CICÉRON.

ARBITRES souverains de Rome et de ses lois, Qui parmi vos sujets comptez les plus grands rois, Je ne viens point ici, jaloux de votre gloire, Briguer avec éclat le prix d'une victoire : Le sort, à mes pareils prodiguant ses fayeurs, Me réservait le soin d'annoncer des malheurs. De mon amour pour yous tel est le premier gage, Et de mon consulat le funeste partage. Tandis qu'enorgueillis par tant d'heureux travaux, Vous pouviez méditer des triomphes nouveaux, De la terre et des mers vous promettre l'empire, Un seul homme à vos yeux travaille à vous proscrire. Pourrai-je sans frémir nommer Catilina, L'héritier des fureurs du barbare Sylla; Lui, que la cruauté, l'orgueil et l'insolence N'ont que trop parmi nous signalé dès l'enfance ; Lui, qui toujours coupable, et toujours impuni, Veut ce que n'eût osé l'univers réuni, Subjuguer les Romains? O vous que Rome adore,

Et qui par vos vertus la soutenez encore; Vous , l'appui du sénat et l'exemple à-la-fois , Incorruptible ami de l'état et des lois , Parlez , divin Caton.

CATON.

Eh que pourrais-je dire En des lieux où l'honneur ne tient plus son empire; Où l'intérêt, l'orgueil, commandent tour-à-tour; Où la vertu n'a plus qu'un timide séjour; Où de tant de héros je vois flétrir la gloire? Et comment l'univers pourra-t-il jamais croire Que Rome eut un sénat et des législateurs, Quand les Romains n'ont plus ni lois ni sénateurs? Où retrouver enfin les traces de nos pères Dans des cœurs corrompus par des mœurs étrangères? Moi-même, qui l'ai vu briller de tant d'éclat, Puistje me croire encore au milieu du sénat? Ah! de vos premiers temps rappelez la mémoire; Mais ce n'est plus pour vous qu'une frivole histoire. Vous imitez si mal vos illustres aïeux, Que leurs noms sont pour vous des noms injurieux. Mais de quoi se plaint-on? Catilina conspire? Est-il si criminel d'aspirer à l'empire, Dès que vous renoncez vous-mêmes à régner? Un trône, quel qu'il soit, n'est point à dédaigner. Non, non, Catilina n'est pas le plus coupable. Voyez de votre état la chute épouvantable, Ce que fut le sénat, ce qu'il est aujourd'hui, Et le profond mépris qu'il inspire pour lui.

Scipion, qui des dieux fut le plus digne ouvrage; Scipion, ce vainqueur du héros de Carthage; Scipion, des mortels qui fut le plus chéri, Par un vil délateur se vit presque flétri. Alors la liberté ne savait pas daus Rome Du simple citoyen distinguer le grand homme; Malgré tous ses exploits, le vainqueur d'Annibal Se soumit en tremblant à votre tribunal. Sylla vient, qui remplit Rome de funérailles. Du sang des sénateurs inonde nos murailles: Il fait plus; ce tyran, las de régner, enfin Abdique insolemment le pouvoir souverain, Comme un bon citoyen meurt heureux et tranquille, En brayant le courroux d'un sénat imbécille Qui, charmé d'hériter de son autorité, Eleva jusqu'au ciel sa générosité, Et nomma sans rougir père de la patrie Celui qui l'égorgeait chaque jour de sa vie. Si vous eussiez puni le barbare Sylla, Vous ne trembleriez point devant Catilina: Par-là yous étouffiez ce monstre en sa naissance,

C. R. A. S. S. U. S.

N'est-ce qu'en affectant de blâmer le sénat,
Que Caton de son nom croit rehausser l'éclat?

Mais il devrait savoir que l'homme vraiment sage
Ne se pare jamais de vertus hors d'usage.
Qu'aurions-nous à rougir des temps de nos aïeux?
Si ces temps sont changés, il faut changer comme eux,

Ce monstre qui n'est né que de votre indolence.

Et conformer nos mœurs à l'esprit de notre âge. Et qu'a donc perdu Rome à n'être plus sauvage? Rome est ce qu'elle fut : ses changements divers Ont-ils de notre empire affranchi l'univers? Non; car ce fier Sylla, d'odieuse mémoire, Même en l'asservissant, combla Rome de gloire. Mais c'est trop s'occuper de reproches honteux, Importunes lecons d'un censeur orgueilleux Qui se trompe toujours au zèle qui l'enflâme. Que Caton à son gré nous méprise et nous blâme : N'aurons-nous désormais d'oracle que Caton, Et les saintes frayeurs qui troublent Cicéron? Où sont vos ennemis? quel péril vous menace? Un simple citoyen vous alarme et vous glace! A percer ses complots j'applique en vain mes soins; Je vois plus de soupcons ici que de témoins. On dirait, à vous voir assemblés en tumulte. Que Rome des Gaulois craigne encore une insulte, Et qu'un autre Annibal va marcher sur leurs pas. Où sont des conjurés les chefs et les soldats? Les fureurs de Caton et son impatience Dans le sein du sénat semant la défiance. On accuse à-la-fois Cépion, Lentulus, Dolabella, César, et moi-même Crassus. Voyez de vos conseils jusqu'où va l'imprudence : On craint Catilina, cependant on l'offense; Mais, plus vous le craignez, plus il faut ménager Un homme et des amis qui pourraient le venger. Et quel est, dites-moi, le témoin qui l'accuse?

Une femme jalouse, et que l'amour abuse; Qui, sur les vains soupçons d'une infidélité, Veut surprendre à son tour votre crédulité; Qui, sans pudeur livrée à l'ardeur qui l'entraîne, Invente des complots pour flatter votre haine. Si je plains l'accusé, c'est parcequ'on le hait : Voilà le seul témoin qui prouve son forfait; Car la haine a souvent fait plus de faux coupables, Qu'un penchant malheureux n'en fait de véritables. Je dis plus; et quand même il serait criminel, Faut-il, comme Caton, être toujours cruel? Dans son sang le plus pur voulez-vous noyer Rome? Songez qu'un seul remords peut vous rendre un grand homm La rigueur n'a jamais produit le repentir: Ce n'est qu'en pardonnant qu'on nous le fait sentir. Rome n'est plus au temps qu'elle pouvait sans craindre Immoler à la loi quiconque osait l'enfreindre. D'ailleurs, il est toujours imprudent de sévir, A moins qu'en sûreté l'on ne puisse punir. De quatre légions qui campaient vers Préneste, Celle de Manlius est la seufe qui reste. Quand le sénat devrait punir Catilina, Etes-vous assurés que quelqu'un l'osera? S'il échappe à vos coups, redoutez sa vengeance, Et des amis tout prêts d'embrasser sa défense. A des projets nouveaux n'allez pas l'inviter Par d'impuissants décrets qu'il saurait éviter. Pour l'intérêt public il faut qu'on lui pardonne, Et qu'à son repentir le sénat l'abandonne.

CATON

#### SCENE II.

CATILINA, ET LES ACTEURS DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

(Catilina entre brusquement par le milieu du sénat, qui se lève à son aspect. Un moment après chacun repreud sa place.)

#### CATILINA.

La mort! A ce décret je crois me reconnaître.

CATON.

Tu le devrais du moins, puisqu'il regarde un traître.

Je ne sais qui des deux, dans ce commun effroi, Rome doit le plus craindre, ou de vous, ou de moi: Je la sauve, et Caton la perd par un faux zèle.

CICÉRON.

Téméraire! au sénat quel ordre vous appelle?

CATILINA.

Et qui m'empêcherait, seigneur, de m'y montrer? Sont-ce les ennemis que j'y puis rencontrer? Je n'en redoute aucun, ni Caton, ni vous-même.

CICÉRON. Quoi! yous joignez encore à cette audace extrême Celle d'oser paraître en armes dans ces lieux!

#### CATILINA.

Oue mes armes, consul, ne blessent point vos yeux. Mais, sur ce nouveau crime avant que de répondre, Souffrez, sur d'autres points, que j'ose vous confondre. Auriez-vous oublié que je vous l'ai promis? Quoique à votre pouvoir vous aviez tout soumis, J'espère cependant qu'on daignera m'entendre, Et c'est en citoven que je vais me défendre. J'abdique pour jamais le rang de sénateur. Pardonnez, Cépion, Crassus, et vous, préteur; Antoine, à votre tour souffrez que je vous nomme Parmi les ennemis du sénat et de Rome. César ne paraît point, mais je vois Céthégus. Il ne nous manque plus ici qu'un Spartacus; Car entre nous et lui, grace à son imprudence, Le vertueux Caton met peu de différence. Eh bien! pères conscripts, êtes-vous rassurés? Vous voyez d'un coup-d'œil l'état des conjurés. Leurs chefs et leurs soldats, cette nombreuse armée Dont Rome en ce moment est si fort alarmée, Ces périls enfantés par les folles erreurs D'un témoin dont Tullie adopte les fureurs. C'est sur ce seul témoin, qu'une beauté si chère Me croit dans le dessein d'assassiner son père, D'égorger le sénat! et vous le croyez tous! Malheureux que je suis d'être né parmi vous! Sylla vous méprisait, et moi je vous déteste. De nos premiers tyrans vous n'êtes qu'un vil reste. Juges sans équité, magistrats sans pudeur,

Qui de vous commander voudrait se faire honneur? Et vous me soupconnez d'aspirer à l'empire, Inhumains, acharnés sur tout ce qui respire, Qui depuis si longtemps tourmentez l'univers! Je hais trop les tyrans, pour vous donner des fers.

A quoi te servirait cette troupe cruelle Que ton palais impur et vomit et recèle? Qui, le jour et la nuit semant partout l'effroi, Ministres odieux de tes fureurs....

CATILINA.

Tais-toi. Il est vrai qu'autrefois, plus jeune et plus sensible, ( Vous l'avez ignoré ce projet si terrible, Vous l'ignorez encor ) je formai le dessein De vous plonger à tous un poignard dans le sein. L'objet qui vous dérobe à ma juste colère Ne parlait point alors en faveur de son père; Mais un autre penchant plus digne d'un Romain M'arracha tout-à-coup le glaive de la main : Je sentis, malgré moi, l'amour de la patrie S'armer pour des cruels indignes de la vie. Aujourd'hui que tout doit rassurer les esprits, Une femme en fureur les trouble par ses cris: A ses transports jaloux tout s'alarme, tout tremble, Et c'est pour les servir que le sénat s'assemble ! C'est sur ses vains rapports qu'un homme impétueux Veut perdre ce que Rome eut de plus vertueux! Orgueilleux citoyen, dont l'austère sagesse

Est moins principe en lui qu'un fruit de sa rudesse; Tyran républicain, qui malgré sa vertu Est le plus dangereux que Rome ait jamais eu : Par lui seul, d'entre nous la concorde est bannie ; C'est lui qui, du sénat détruisant l'harmonie, Fomente la chaleur de nos divisions. Et nous force d'avoir recours aux factions. Mais il veut gouverner. Hé bien! qu'il vous gouverne; Qu'il triomphe à son gré d'un sénat subalterne Qui, làche déserteur de son autorité, N'en a plus que l'orgueil pour toute dignité. Et quel est aujourd'hui l'ordre de vos comices? Le tumulte et l'effroi n'en sont que les prémices. De chaque élection le meurtre est le signal; Vos préteurs égorgés au pied du tribunal; Un consul tout sanglant, mais trop juste victime D'un peuple malheureux qu'à son tour il opprime: Tous vos choix sont souillés par des assassinats. Ainsi furent nommés vos derniers magistrats; C'est ainsi qu'on élit ou que l'on fait exclure. Et qu'on osa me faire une mortelle injure. Le plébéien s'élève , et le patricien Se donne sans rougir un père plébéien; Et pour l'adoption où l'intérêt l'entraîne, Vous laissez profaner la majesté romaine. Le voilà ce sénat, ce protecteur des lois, Dont l'exemple aurait dû diriger tous les rois; Le voilà ce sénat qui fait trembler la terre, Et qui dispute aux dieux le dépôt du tonnerre.

La justice, autrefois votre divinité,
Ne règne plus ici que pour l'impunité.
La décence, les lois, la liberté publique,
Tout est mort sous le joug d'un pouvoir tyrannique.
Caton est devenu notre législateur,
L'idole des Romains....

CICÉRON.

Et vous le destructeur, Traître. Si le sénat vous eût rendu justice, Vos jours n'auraient été qu'un éternel supplice; Mais si je puis encor faire entendre ma voix, Vous ne braverez plus la faiblesse des lois.

CATILINA.

Eh bien! pour achever de confondre un coupable, Qu'on offre à mes regards ce témoin redoutable, De vos soins pénétrants monument précieux; Cet esclave qui peut me convaincre à vos yeux. D'où vient qu'en ce moment vous me cachez Fulvie? Manlius aurait-il disposé de sa vie? Car elle fut toujours l'àme de ses secrets.

CICÉRON.

Laissons la Manlius; parlons de vos projets.

On ne connaît que trop vos lâches artifices.

Tremblez, séditieux, pour vous, pour vos complices.

Vous êtes convaincu; le crime ést avéré.

Déja sur votre sort on a délibéré:

Vos forfaits n'ont que trop lassé notre indulgence.

CATILINA.

Je vais de ce discours réprimer l'insolence.

14

2.

Vous pensez, je le vois, que tremblant pour mes jours, A des subtilités je veuille avoir recours. Et qu'ai-je à redouter de votre jalousie? Ainsi ne croyez pas que je me justifie. Imprudents! savez-vous, si j'élevais la voix, Que je vous ferais tous égorger à-la-fois? Instruit de votre haine et de mon innocence. Tout le peuple à grands cris m'excite à la vengeance; Mais je n'imite pas les fureurs de Caton, Et je laisse la peur au sein de Cicéron. Je n'aurais, pour punir votre coupable audace, Qu'à vous abandonner au coup qui vous menace. Sans m'armer contre yous d'un secours étranger. Me taire encore un jour suffit pour me venger. Et vous me condamnez, insensés que vous êtes, Moi qui retiens le fer suspendu sur vos têtes; Moi qui, sans me charger d'un projet odieux, N'ai qu'à laisser agir Manlius et les dieux ; Moi qui, pouvant me mettre à couvert de l'orage, M'expose pour sauver un consul qui m'outrage!

(montrant Gicéron.)

J'ai causé par malheur votre premier effroi,

Et dans tous les complots vous ne voyez que moi:

Il en est cependant dont vous devez tout craindre.

Que vous êtes aveugle, et que Rome est à plaindre!

Laissons là Manlius. Consul peu vigilant,

Tandis que Rome touche à son dernier instant,

Qu'au plus affreux danger le sénat est en proie,

Qu'on va faire de Rome une seconde Troie;

Lorsque vous ne songez qu'à me faire périr, Ingrats, sur vos malheurs je me sens attendrir. Je sens en ce moment l'amour de la patrie Reprendre dans mon cœur une nouvelle vie; Et votre aveuglement me fait trop de pitié, Pour vous sacrifier à mon inimitié.

CICÉRON.

Hé bien! rompez, seigneur, un si cruel silence; Punissez en Romain l'ingrat qui vous offense. En faveur de vous-même osez tout oublier, Et sauvez le sénat pour nous humilier.

CATILINA.

Je n'ai point attendu l'instant du sacrifice
Pour servir ce sénat qui m'envoie au supplice;
Pour servir ce sénat qui m'envoie au supplice;
Depuis huit jours entiers j'assemble mes amis.
Les voilà ces complots que je me suis permis!
Mais, malgré tous les soins d'une âme généreuse,
Ils m'ont fait soupçonner d'une trame honteuse.
Armez sans différer, prévenez l'attentat,
Si vous voulez sauver la ville et le sénat.
Celui qui hors des murs commande vos cohortes,
Manlius, des ce soir doit attaquer vos portes.
CICÉRON.

Manlius!

#### CATILINA.

Oui, consul: craignez qu'avant la nuit, Aux dépens de vos jours on n'en soit trop instruit. Je vous ai déclaré le chef de l'entreprise; Veillez, ou de sa part craignez quelque surprise. Je n'ai pu découvrir le reste du parti. C'est à vous d'y penser; vous êtes averti. Manlius vous trahit : c'était pour vous défendre, Qu'en armes dans ces lieux j'étais venu me rendre, Et non pour vous punir de m'avoir outragé: En combattant pour vous, je suis assez vengé. Vous pouvez désormais ou douter, ou me croire : J'ai rempli mon devoir et satisfait ma gloire. Mes amis sont tout prêts; vous pouvez les armer: Leur qualité n'a rien qui vous doive alarmer; Vous les connaissez tous. Songez au capitole; Garnissez l'Aventin, les portes de Pouzole; Il faut garder surtout le pont Sublicien, Le quartier de Caton, et veiller sur le mien: Car le plus grand effort de ce complot funeste Eclatera sans doute aux portes de Préneste, Et mon palais y touche : on peut s'y soutenir ; Du moins un long combat pourra s'y maintenir. Vous paraissez émus, et rougissez peut-être D'avoir pu si longtemps me voir sans me connaître. Après tant de mépris, après tant de refus, Tant d'affronts si sanglants dont vous êtes confus, Aurais-je triomphé de votre défiance? Non , j'en ai fait souvent la triste expérience , On ne guérit jamais d'un violent soupcon : L'erreur qui le fit naître en nourrit le poison ; Et dans tout intérêt, la vertu la plus pure Peut être quelquefois suspecte d'imposture. Mais, pour calmer les cœurs, je sais un sûr moyen

Qui vous convaincra tous que je suis citoyen.
On connaît Cicéron, et sa vertu sublime
A su dans tous les temps lui gagner votre estime;
Il en est digne aussi par sa fidélité.
Caton vous est connu par sa sévérité.
Cicéron ou Caton, l'un des deux, ne m'importe,
Je vais dès ce moment, sans amis, sans escorte,
Me mettre en leur pouvoir : choisissez l'un des deux,
Ou le plus défiant, ou le plus rigoureux:
Je veux que de mon sort on le laisse le maître,
Qu'il me traite en héros, ou me punisse en traitre:
Souffrez que sans tarder je remette en ses mains
Un homme, la terreur ou l'espoir des Romains.

C A T O N.

Catilina, je crois que tu n'es point coupable: Mais si tu l'es, tu n'es qu'un homme détestable; Car je ne vois en toi que l'esprit et l'éclat Du plus grand des mortels, ou du plus scélérat.

CICÉRON.

CILÉRON.

CILÉRON.

CILÉRON.

CATILINA, daignez reprendre votre place:

De vos soins par ma voix le sénat vous rend graœ.

Vous êtes généreux; devenez aujourd'hui,

Ainsi que notre espoir, notre plus ferme appui.

Nos injustes soupeous n'ont plus besoin d'ôtage:

D'un homme tel que vous la gloire est le seul gage.

Vous, sénateurs, veillez à notre sûreté.

Il s'agit du sénat et de la liberté:

Courons sans différer où l'honneur nous appelle.

Adieu, Catilina: i'attends de votre zèle

Tous les secours qu'on doit attendre d'un grand cœur. Rome a besoin de vous et de votré valeur : Combattez seulement, ma crainte est dissipée.

C A T I L I N A, à part, regardant sortir Cicéron. Va, ma valeur bientôt sera mieux occupée: Elle n'aspire plus qu'à te percer le sein.

## SCENE III.

## CATILINA, CÉTHÉGUS.

#### CÉTHÉGUS.

Catilina, dis-moi quel est donc ton dessein?
D'où naît ce désespoir? éclaircis ma surprise.
Après avoir formé la plus haute entreprise,
Toi-même tu détruis de si nobles projets!
Tu trahis Manlius, tes amis, tes secrets!

#### CATILINA.

Arrête, Céthégus: tu me prends pour Tullie. Tes doutes ont blessé l'amité qui nous lie: Qu'entre nous désormais ils soient plus mesurés. Mais, avant tout, dis-moi l'état des conjurés, Et s'il en est quelqu'un qui tremble ou qui balance.

### CÉTHÉGUS.

Aucun d'eux: nous pouvons agir en assurance. Autour du vase affreux, par moi-même rempli Du sang de Nonius avec soin recueilli, Au fond de ton palais i'jai rassemblé leur troupe. Tous se sont abreuvés de cette horrible coupe; Et, se liant à toi par des serments divers, Semblaient dans leurs transports défier les enfers. De joie et de frayeur mon ânie s'est émue. César, le seul César s'est soustrait à leur vue.

CATILINA.

César n'a pas besoin de serments avec moi, Et son ambition me répond de sa foi. Pour toi, que de ma part rien ne devrait surprendre, Qui sur un regard seul aurais dû mieux m'entendre, Apprends que Manlius voulait nous perdre tous, Et qu'un moment plus tard c'en était fait de nous. Manlius autrefois soupira pour Fulvie; Corrompu par ses pleurs ou par sa jalousie, Le perfide courait nous vendre à Cicéron : Mais, d'un dessein si lâche informé par Céson, Un instant m'a suffi pour prévenir le crime. Ma main fumait encor du sang de la victime Quand tu m'as yu paraître au milieu du sénat, Qui pourra, s'il apprend ce nouvel attentat, Croire qu'en sa fayeur je l'ai commis peut-être, Et que pour le gagner je l'ai défait d'un traître. Au reste, ne crains rien des frivoles récits Dont je viens d'effrayer de timides esprits Qu'il fallait exciter par de feintes alarmes, Si je veux les forcer de recourir aux armes, Ne pouvant sans nous perdre armer un seul guerrier, Si le sénat tremblant n'eût armé le premier. Quel triomphe pour moi, dans ce péril extrême, De le voir pour ma gloire armé contre lui-même! Des postes différents, faussement indiqués,

Qui selon mon rapport pourraient être attaqués, Aucun ne me convient; mais il faut par la ruse Disperser les soldats d'un sénat qu'elle abuse. Prends garde cependant qu'à des signes certains On puisse distinguer nos soldats des Romains. Le palais de Sylla, notre plus fort asile, Pourra seul plus d'un jour tenir contre la ville. Céson, de Manlius devenu successeur, Avec sa légion doit servir ma fureur. Je ne crains que Rufus, préfet de six cohortes Pleines de vétérans qui défendent les portes. Rufus n'a de soutien ni d'ami que Caton, Et je n'ai convaincu ni lui ni Cicéron. Si Rufus, dont je crains le courage et l'adresse, Pénètre les complots où Céson s'intéresse. Rufus tentera tout, la force ou les bienfaits, Pour regagner Céson ou rompre ses projets : C'est l'unique moyen de tromper mon attente. Mais ce péril nouveau n'a rien qui m'épouvante : Les dangers que pour moi j'ai laissés entrevoir, Malgré tant d'ennemis, me flattent de l'espoir Qu'en des piéges nouveaux je pourrai les surprendre. Soit pour s'en emparer, ou soit pour le défendre, Autour de mon palais ils vont tous accourir: Que ce soit pour ma perte ou pour me secourir, Nos premiers sénateurs viendront le reconnaître : Cicéron et Caton s'y trouveront peut-être. Que ce moment me tarde, et qu'il me serait doux De pouvoir d'un seul coup les sacrifier tous!

Adieu, cher Céthégus; je vais revoir Tullie. Ć É T H É G U S.

C'est elle qui nous perd.

CATILINA.
Crois-tu que je l'oublie?

Je veux, pour l'en punir, employer à mon tour Aux plus noirs attentats ses soins et son amour. Va, ce n'est point à moi, dès qu'il s'agit d'offense, Que l'on doive donner des lecons de vengeance; De ce soin sur mon cœur tu peux te réposer: C'est aujourd'hui qu'il faut tout perdre et tout oser. Je vais solliciter la défense des portes, Et l'ordre d'y placer de nouvelles cohortes, Sur le prétexte vain de quelque affreux projet Dont je puis avoir seul pénétré le secret. Ce n'est pas tout ; je veux par Tullie elle-même M'assurer cet emploi s'il est vrai qu'elle m'aime. Sur ce fatal décret je vais la prévenir; C'est de son amour seul que je veux l'obtenir. Dans trois heures au plus le jour va disparaître : Des postes d'alentour il faut te rendre maître. Probus ne m'a fait voir qu'un esprit chancelant; Prévenons les retours d'un conjuré tremblant, Et de la même main songe à punir Fulvie De ses forfaits nouveaux et de sa perfidie. Plus de ménagements, de pitié ni d'égards: Le feu, le fer, le sang, voilà mes étendards.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIEME.

#### SCENE I.

#### CICÉRON.

CATON ne paraît point, et la nuit qui s'avance Accroît à chaque instant l'horreur qui la devance. Pétréius, invité de hâter son retour, Ne peut plus arriver avant la fin du jour ; Et ce jour malheureux était le seul peut-être Qui pouvait me flatter de triompher d'un traître. Plus sur son innocence il a cru m'abuser. Plus mon cœur défiant s'obstine à l'accuser. Je sais qu'à Manlius il vient d'ôter la vie; C'est pour mieux m'éblouir qu'il nous le sacrifie. Trop heureux si je puis à mon tour lui cacher Le péril du décret qu'il vient de m'arracher! Mais nous sommes perdus si jamais il devine Qu'en sccret par Céson je trame sa ruine. Des piéges qu'on lui tend habile à se venger, Il en ferait sur moi retomber le danger. Rufus m'assure en vain d'une longue défense; Céson est désormais mon unique espérance. Quelle honte pour vous, indomtables Romains, De n'avoir pour appui que de si faibles mains! O toi qu'en ses malheurs Rome toujours implore, Et que sans te nommer en secret elle adore ;

Toi qui devais un jour, couronnant ses exploits, Soumettre à son pouvoir les peuples et les rois, Daigne aujourd'hui du moins, favorable génie, La sauver de l'opprobre et de la tyrannie!.... Caton ne revient point: je crains que son ardeur, Plus loin que je ne veux, n'entraîne son grand cœur. Mais je le vois; c'est lui.

# SCENE II. CICÉRON, CATON.

CICÉRON.

Quoi! vous êtes en armes!

Venez-yous redoubler ou calmer nos alarmes?

CATON.

Je voudrais vainement, dans ce désordre affreux, Vous promettre, consul; quelque succès heureux. Le destin du sénat est d'autant plus terrible, Que la main qui nous frappe est encore invisible. Victorieux, vaincu, j'ai combattu longtemps Sans pouvoir reconnaître un seul des combattants. Nos soldats étonnés, peu touchés de leur gloire, N'ont plus ce noble orgueil, garant de la victoire: J'ai vu, non sans frémir, nos premiers vétérans Muets, intimidés, abandonner les rangs. La nuit achevera bientôt de tout confondre, Et Rufus de Céson n'ose plus me répondre. Si Pétréius enfin ne vient nous secourir, Il ne nous restera que l'honneur de mourir.

220

Mais, si nous en croyons les lenteurs de Pompée, Notre attente sur lui sera toujours trompée: Son lieutenant, nourri dans cet abus fatal, N'imitera que trop ce tiéde général. Cependant il est temps que Pétréius arrive : La chaleur du combat ne peut être plus vive. Le fier Catilina, revêtu d'un emploi Dont vous avez voulu le charger malgré moi, Sur le frivole espoir de pouvoir le surprendre Dans les piéges nouveaux que vous croyez lui tendre, L'adroit Catilina vous aura pénétré. Aux portes de Préneste il ne s'est point montré: L'intrépide Rufus, qui s'en est rendu maître, A ce poste du moins ne l'a point vu paraître; Et je crains qu'il ne soit au palais de Sylla: Car j'en ai vu sortir Célius et Sura. Pomponius, suivi d'une troupe fidèle, L'investit, et pour vous rien n'égale son zèle : Il a fait mettre aux fers, sur l'avis de Céson, Plusieurs séditieux, les Gaulois et Sunnon. Soit haine, soit mépris, dessein ou négligence, L'indifférent Crassus garde un honteux silence. César se taît aussi : quel qu'en soit le sujet, Rien n'est si dangereux que César qui se taît: Cependant son palais, dans une paix profonde, Est, selon sa coutume, ouvert à tout le monde. La moitié du sénat défend le champ de Mars, Où le peuple en fureur accourt de toutes parts. Rome enfin n'offre plus que l'effroyable image

D'un champ couvert de morts et souillé de carnage. Mais ce qui me surprend, c'est que Pomponius M'a dit qu'en aucun lieu l'on n'a vu Manlius.

CICÉRON.

Manlius ne vit plus.

CATON.

Dieux! quel bonheur extrême!

Qui l'a donc immolé?

C I C É R O N. Catilina lui-même.

CATON.

Consul, vous m'alarmez; et je crains que Céson N'abuse comme vous d'un injuste soupçon. Gardons-nous d'attaquer un homme impénétrable Qu'il faut craindre encor plus innocent que coupable.

C1 CÉRON.

Caton, écoutez moins cette rare candeur.

Eh! qui de tant de maux pourrait être l'auteur?

Qui, hors Catilina, peut vouloir nous détruire?

A de fausses lueurs vous laissez-vous séduire?

Que Manlius soit mort, qu'il l'ait sacrifié,

C'est prouver seulement qu'il s'en est défié.

Je ne vois dans ce coup que le meurtre d'un traître,

Qu'un autre a prévenu dans la crainte de l'être.

Plût aux dieux que, moins lent à punir ses forfaits,

Du chef des conjurés Céson nous eût défaits!

Si de quelque succès son audace est suivie,

Ses cruautés n'auront de bornes que sa vie.

Des infâmes complots formés par Céthégus,

Ne voudriez-vous pas excepter Lentulus? Bientôt jusques sur vous leur fureur va s'étendre. Mais c'est trop s'arrêter.

CATOR

Consul, daignez attendre; Je ne souffrirai point qu'abandonnant ces lieux, Vous osiez exposer des jours si précieux: C'est votre ami, c'est moi qui vous en sollicite. De chevaliers romains une troupe d'élite, Par mon ordre bientôt va se rejoindre à nous; Permettez qu'avec eux je combatte pour vous. Mais je vois Lucius; que vient-il nous apprendre?

# S C E N E III. CICÉRON, CATON, LUCIUS.

LUCIUS.

Qu'à l'instant près de vous Pétréius va se rendre: J'entends déja son nom voler de toutes parts, Et déja ses soldats ont bordé les remparts.
Sans le secours heureux que le ciel nous envoie, Aux plus cruelles mains Rome allait être en proie. Nous avons vu trois fois le fier Catilina S'élancer en fureur du palais de Sylla, Renverser, foudroyer nos plus fermes cohortes; Trois fois, mais vainement, il a tenté les portes. Je l'ai vu presque seul se mèler parmi nous; Jai vu Céson lui-même expirer sous ses coups. De qui l'ose attaquer la ruine est certaine,

Et Rufus contre lui ne se soutient qu'à peine. Seigneur, il m'a chargé de vous en avertir.

CATON.

Je vois nos chevaliers : il est temps de partir.

#### SCENE IV.

## CICÉRON, CATON, TULLIE.

#### TULLIE.

Seigneur, où courez-vous, tandis que le carnage Au soldat furieux laisse à peine un passage?

CICÉRON.

Rassurez-vous, ma fille, et restez en ces lieux; Bientôt nous reviendrons y rendre grace aux dieux: Ce témple, en attendant, vous servira d'asile. Que sur Rome et sur moi votre cœur soit tranquille.

## SCENE V.

#### TULLIE.

Espoir des malheureux, dieux! soyez mon recours. Hélas! c'est de vous seuls que j'attends du secours. A quel excès de maux me voilà parvenue! On me fuit, on se tait: ò soupçon qui me tue! Que je crains les malheurs de ce fatal décret Que mon père a paru m'accorder à regret! Loin d'oser sur ce choix lui faire violence, Ne devais-je pas mieux pénétrer son silence? J'entends avec fureur nommer Catilina:

On dit qu'il se retranche au palais de Sylla, Tandis qu'en d'autres lieux il aurait dû paraître. Est-ce là, s'il m'aimait, que l'ingrat devrait être? Peut-il m'abandonner en cette extrémité? Ouel usage fait-il de sa fidélité? Aucun de ses amis n'accourt pour ma défense; Et tous, jusqu'à Probus, évitent ma présence. D'un funeste décret n'aurais-je armé sa main Que pour voir immoler jusqu'au dernier Romain? Cruel Catilina, soit perfide ou fidelle, Que tu coûtes de pleurs à ma douleur mortelle! Que dis-je? et Manlius qu'il a sacrifié, Ne l'a-t-il pas déja plus que justifié ? Ne l'aimerai-je donc que pour lui faire outrage? Dieux! éloignez de moi cet horrible nuage. On vient: c'est lui. Je sens redoubler mon effroi.

## SCENE VI.

CATILINA, SANSÉPÉE, UN POIGNARD A LA MAIN; TULLIE.

#### TULLIE.

Seigneur, en quel état vous offrez-vous à moi? Quoi! tout couvert de sang! Quel désordre effroyable! A qui réservez-vous ce fer impitoyable? Que vois-je?

#### CATILINA.

Un malheureux qui vient d'être vaincu, Honteux de vivre encore, ou d'avoir tant vécu.

Dieux, qui m'abandonnez à mon sort déplorable, Ramenez-moi du moins l'ennemi qui m'accable. En vain pour le chercher j'échappe à mille bras: Le làche à ma fureur ne s'exposera pas. Tandis qu'au désespoir mon cœur est tout en proie, Mes cruels ennemis se livrent à la joie. Ce fer que je gardais pour leur percer le flanc, Ne sera plus souillé que de mon propre sang.

Fatale vérité que j'ai trop combattue,
De quel affreux éclat viens-tu frapper ma vue?
Ecoutez-moi, seigneur, et reprencz vos sens.
Qui peut vous arracher ces terribles accents?
Si vous êtes vaincu, mon père est donc sans vie?

CATILINA.

Eh! sait-il seulement qu'on meurt pour la patrie? Ce n'est pas vous, c'est lui que je cherche en ces lieux. Fuyez, éloignez-vous d'un amant furieux. Dieux! après tant d'exploits dignes de mon courage, Il ne me restera qu'une inutile rage!
Ah! si j'eusse manqué de prudence ou de cœur, Je pourrais au destin pardonner mon malheur: Mais que n'ai-je point fait dans ce moment terrible? Et que fallait-il donc pour me rendre invincible? Intrépides amis, dignes d'un sort plus doux, Vous êtes morts pour moi; j'ose vivre api ès vous! Quoi! Sylla presque seul, plus heureux que grandhomme, N'eut besoin que d'un jour pour triompher de Rome; Et moi, triste jouet du perfide Céson,

2.

Je suis vaincu deux fois, et par toi, Cicéron! Quoi! dans le même instant qu'il faut que Rome tombe. C'est toi qui la soutiens, et c'est moi qui succombe! Mon génie, accablé par ce vil plébéien, Sera donc à jamais la victime du sien? Après m'avoir ravi la dignité suprême . Ce timide mortel triomphe de moi-même! Fortune des héros, ce n'est pas sur les cœurs Oue l'on te vit toujours mesurer tes faveurs. Que l'on doit mépriser les lauriers que tu donnes, Puisque c'est Cicéron qu'aujourd'hui tu couronnes! O de mon désespoir vil et faible instrument, Tu me restes donc seul dans ce fatal moment! Mes généreux amis sont morts pour ma défense, Et pour comble d'horreur je mourrai sans vengeance! Dieux cruels! inventez quelque supplice affreux Qui puisse être pour moi plus triste et plus honteux! TULLIE.

Malheureux, que dis-tu? Quand la mort t'environne Ton cœur respire encor le fiel qui l'empoisonne, Et gémit de laisser des crimes imparfaits!

### CATILINA.

Qu'entends-je? on m'ose ici reprocher des forfaits!
Cœur faible, qui, rampant sous de lâches maximes,
Croyez l'ambition une source de crimes,
Vaine erreur qu'un grand cœur sut toujours dédaigner,
Apprenez que le mien était fait pour régner.
Rome esclave, sans frein, avait besoin d'un maître:
J'ai youlu lui donner le seul digne de l'être;

C'est moi. Si vous osez condamner ce projet,
Vous ne méritez pas d'en devenir l'objet.
N'auriez-vous pas voulu, pour gouverner l'empire,
Que j'eusse de Caton consulté le délire,
Ou que, faisant un choix plus conforme à vos vœux,
J'eusse, pour avilir tant d'hommes généreux,
Donné ma voix au dieu que le sénat révère,
Lui dont la seule gloire est d'être votre père?
T U L L I E.

Songez qu'il est du moins l'arbitre de vos jours. CATILINA, montrant son poignard. Voilà celui qui doit décider de leur cours. Tout vaincu que je suis, craignez de voir paraître Cet arbitre nouveau qu'on me donne pour maître.

T U L L I E.

Ecoutez-moi, cruel, avant que la fureur

Achève d'aveugler votre indomtable cœur:

Les moments nous sont chers, et celui-ci peut-être

Va flétrir sur l'airain le jour qui vous vit naître.

Encor si dans les champs où préside l'honneur,

Où le vaincu souvent peut braver le vainqueur,

Je vous voyais chercher une sorte de gloire,

Je pourrais sans rougir chérir votre mémoire:

Mais se donner la mort pour de honteux complots,

Est-ce donc là mourir de la mort des héros?

Je devrais vous hair; mais votre mort prochaine

Eteint tout sentiment de vengeance et de haine.

Mon cœur, de ses devoirs autrefois si jaloux,

Qui, malgré tout l'amour dont il brûlait pour vous,

Se fit de votre perte un devoir légitime, Ne sait plus aujourd'hui que pleurer sa victime. Barbare! si jamais yous fûtes mon amant. Si la mort vous paraît un frivole tourment, Craignez-en un pour vous plus cruel : c'est moi-même ; C'est une amante en pleurs qui vous perd et vous aime; C'est ma douleur qui va me conduire au tombeau. Voulez-vous en mourant devenir mon bourreau? Reconnaissez ma voix : c'est la fière Tullie Oue l'amour vous ramène et vous réconcilie : Qui veut vous arracher à votre désespoir, Et qui ne rougit plus de trahir son devoir. Songez, Catilina, que Rome est votre mère; Qu'à yous plus qu'à tout autre elle doit être chère. Renoncez à l'orgueil de vouloir mettre aux fers Un peuple à qui les dieux ont soumis l'univers. Pour sauver votre honneur, n'employez d'autres armes Qu'un retour vertueux, vos remords et mes larmes: Jurez-moi que jamais vous ne teindrez vos mains De votre propre sang, ni du sang des Romains. Je vais vous dérober au coup qui vous menace : Ce que j'ai fait pour Rome obtiendra votre grace. CATILINA.

Ma grace est dans mes mains, cœur indigne du mien. Cicéron vous a-t-il déja transmis le sien? Moi fléchir, moi prier, moi demander la vie! L'accepter, ce serait me couvrir d'infamie.

T U L L I E. Eh bien! cruel, méprise un pardon généreux, J'y consens; mais du moins, dans ton sort malheureux, De la part d'une amante accepte une retraite.

CATILINA.

M'y pourriez-vous cacher ma honte et ma défaite? C'est là le trait cruel qui déchire mon cœur. Ah!s'il yous touche encor, respectez mon malheur. Si de vous obéir ce cœur était capable, J'aurais trop mérité le destin qui m'accable. Dans l'état où je suis, loin de vous attendrir, C'est vous qui devriez m'exciter à mourir, Et même me prêter une main généreuse. Cachez à mes regards cette douleur honteuse. Que craignez-vous? ma mort? La mort n'est qu'un instant Que le grand cœur défie, et que le lâche attend. Vous m'indignez. Je sens que ma raison s'égare.

TULLIE.

Frappe; mais malgré toi tu me suivras, barbarc. Ne crois pas m'effrayer par tes emportements; Je ne me connais plus dans ces affreux moments. Quoi! c'est Catilina qui manque de constance! Malheureux ! qu'attends-tu, sans armes, sans défense? Le sénat va bientôt revenir en ces lieux : Veux-tu que je te voie égorger à mes yeux? Ingrat, suis-moi : du moins une fois en ta vie, Reconnais par pitié l'empire de Tullie : Tu n'as que trop bravé sa tendresse et ses pleurs. Remets-moi ce poignard.

CATILINA se perce, et donne le poignard à Tullie. Le voilà.

#### TULLIE.

Je me meurs.

Tout est fini pour moi: mais si je perds la vie, Du moins mes ennemis ne me l'ont point ravie. Séchez vos pleurs, Tullie; et que prétendez-vous D'un cœur dont la mort seule éteindra le courroux? Etoullez des regrets que ma fierté dédaigne: C'est de mourir vaincu qu'il faut que l'on me plaigne.

(Voyant arriver les conjurés qu'on mène au supplice.) Voici le dernier coup que me gardait le sort.

## SCENE VII.

CATILINA, CICÉRON, CATON, TULLIE, LENTULUS, CÉTHÉGUS, LES LICTEURS.

CÉTHÉGUS, en passant. Adieu, Catilina: nous allons à la mort.

CATILINA.

Amis infortunés, ma main vient de répandre Ce sang que j'aurais dû verser pour vous défendre.

(Voyant paraître Cicéron et Caton.) Il ne me restait plus, pour comble de douleur, Que d'expirer aux yeux de mon lâche vainqueur.

(à Cicéron.)
Approche, plébéien; viens voir mourir un homme
Qui t'a laissé vivant pour la honte de Rome.

(à Caton.) Et toi dont la vertu ressemble à la fureur, Au gré de mes desirs tu feras son malheur. Cruels, qui redoublez l'horreur qui m'environne, (Il fait un mouvement pour se lever.)

Qu'heureusement pour vous la force m'abandonne! Maiscroyez qu'en mourant mon cœur n'est point changé.

O César! si tu vis, je suis assez vengé.

FIN.



# LE TRIUMVIRAT,

οU

LA MORT DE CICÉRON, TRAGÉDIE

1754.

# ACTEURS.

CICÉRON.

TULLIE, fille de Cicéron.

SEXTUS, fils de Pompée, et déguisé sous le nom de Clodomir, chef des Gaulois.

MÉCENE, favori d'Octave.

PHILIPPE, affranchi du grand Pompée.

La Scène est à Rome, dans la place publique.







Traître, pour assouvir la fureur qui canime, Tourne les yeux, voilà ta dernière victime.

# LE TRIUMVIRAT,

oυ

# LA MORT DE CICÉRON, TRAGEDIE.

# ACTE PREMIER.

## SCENE I.

## TULLIE.

Ou vais-je, infortunée? et quel espoir me luit? Que de cris, que de pleurs, et quelle affreuse nuit! Effroyable séjour des horreurs de la guerre, Lieux inondés du sang des maîtres de la terre, Lieux dont le seul aspect fit trembler tant de rois; Palais où Cicéron triompha tant de fois, Désormais trop heureux de eacher ce grand homme, Sauvez le seul Romain qui soit encor dans Rome.

Que vois-je à la lueur de ce cruel flambeau?

Ah! que de noms sacrés proscrits sur ce tableau!
Rome, il ne manque plus, pour combler ta misère,
Que d'y tracer le nom de mon malheureux père,
Qu'on peut sans t'offenser nommer aussi le tien.
Hélas! après les dieux, il est ton seul soutien.

(à la statue de Cesar.)
Toi qui fis en naissant honneur à la nature,
Sans avoir des vertus que l'heureuse imposture;
Trop aimable tyran, illustre ambitieux,
Qui triomphas du sort, de Caton et des dieux;
Brutus, s'il est ton fils, a plus fait pour ta gloire,

(Elle montre le nom d'Octave à la tête des proscripteurs.) Que ce tigre adopté pour flétrir ta mémoire. César, vois à quel titre il prétend t'égaler: Mais c'est en proscrivant qu'il sait se signaler. Sacrifie à nos pleurs ce successeur profane; Si ton cœur l'a choisi, ta gloire le condamne : Ce n'est pas sous son nom qu'un glorieux burin Enchaînera jamais et la Seine et le Rhin. Sous un joug ennobli par l'éclat de tes armes, Nous respirions du moins sans honte et sans alarmes. Loin de rougir des fers qu'illustrait ta valeur, On se croyait paré des lauriers du vainqueur : Mais sous le joug honteux et d'Antoine et d'Octave, Rome, arbitre des rois, va gémir en esclave. Quel spectacle nouveau vient me remplir d'effroi! ( à la statue de Pompée. )

Ah Pompée! est-ce là ce qui reste de toi? Misérables débris de la grandeur humaine, Douloureux monuments de vengeance et de haine, Plus on dispersera vos restes immortels, Et plus vous trouverez et d'encens et d'autels. Et toi, digne héritier d'un nom que Rome adore, Héros qu'en ses malheurs chaque jour elle implore, Pour nous venger d'Octave, accours, vaillant Sextus; A ce nouveau César sois un nouveau Brutus: Octave est si cruel, qu'il rendrait légitime Ce qui même à ses yeux pourrait paraître un crime.... Mais dans l'obscurité qu'est-ce que j'entrevois? Hélas! que je le plains! c'est le chef des Gaulois. Tandis que pour mon père il expose sa vie, Mon père pour jamais va lui ravir Tullie.

## SCENE II.

## TULLIE, CLODOMIR.

TULLIE.

Que cherchez-vous ici, généreux Clodomir?

Ce que les malheureux cherchent tous, à mourir. Madame, c'en est fait; la colère céleste Va bientôt des Romains détruire ce qui reste. Le jour n'éclaire plus que des objets affreux, Et l'air ne retentit que de cris douloureux: Les autels ne sont plus qu'un refuge effroyable Que souille impunément le glaive impitoyable. Un tribun massacré par ses propres soldats Ne sert que de signal pour d'autres attentats.

Un fils, presque à mes yeux, vient de livrer son père: J'ai vu ce même fils égorgé par sa mère. On ne voit que des corps mutilés et sanglants. Des esclaves traîner leurs maîtres expirants. Le carnage assouvi réchauffe le carnage. J'ai vu des furieux dont la haine et la rage Se disputaient des cœurs encor tout palpitants: On dirait, à les voir l'un l'autre s'excitants, Déployer à l'envi leur fureur meurtrière. Que c'est le dernier jour de la nature entière; Et, pour comble de maux dans ces cruels instants, Rien ne m'aunonce ici les secours que j'attends. D'infortunés proscrits une troupe choisie Va bientôt par mes soins se trouver dans Ostie. J'ai sauvé Messala, Métellus et Pison: Mais ce n'est rien pour moi si je n'ai Cicéron: C'est à ce tendre soin que mon amour s'applique, Pour sauver à-la-fois vous et la république. Fuvez, belle Tullie, et daignez un moment Vous attendrir aux pleurs d'un malheureux amant. C'est pour vous, digne objet qui causez mes alarmes, Que le plus fier des cœurs a pu verser des larmes.

#### TULLIE.

Moi fuir! Ah Clodomir! c'est en moi, dans mon sein, Que Rome doit trouver son salut ou sa fin. Les pleurs, pour m'ébranler, sont de trop faibles armes: La vie a ses attraits, mais la mort a ses charmes.

CLODOMIR.

N'accablez point, Tullie, une âme au désespoir.

Si ma douleur n'a rien qui vous puisse émouvoir. Ecoutez-moi du moins en ce moment funeste. De ce père si cher, le seul bien qui vous reste, L'implacable Fulvie a juré le trépas; Vous la verrez bientôt l'arracher de vos bras. Et couvrir de son sang cette auguste retraite Qui n'est pour Cicéron ni sûre ni secrète. Octave a découvert qu'il était en ces lieux : Rien n'échappe aux regards de cet ambitieux. Dangereux et prudent, plus adroit que sincère, Il ne s'attachera qu'a tromper votre père. Mécène est avec lui. Ce sage courtisan, Peu digne du malheur de servir un tyran, Vient flatter Cicéron d'une faveur ouverte, Sans savoir que peut-être il travaille à sa perte. Octave vous adore, et prétend à son tour Que votre père et vous couronniez son amour. Et moi qui vous aimais plus qu'on n'aime la vie, Je vous perds avec elle, adorable Tullie. Votre hymen mettra fin à leur division, Et c'est mon sang qui va sceller leur union. TULLIE.

Votre sang! Ah! croyez qu'il n'est point de puissance Que je n'ose braver ici pour sa défense. Eh! quel sang fut jamais si précieux pour nous? Est-il quelque Romain qui le soit plus que vous? Clodomir, il est temps de vous ouvrir mon âme. J'ai vu sans m'offenser éclater votre flâme: J'ai souffert sans courroux qu'un amour malbeureux,

Malgré ma dignité, m'entretînt de ses feux; Et, cédant sans effort au penchant invincible Qui triomphait d'un cœur si longtemps insensible : Mon devoir contre vous n'a jamais combattu, L'amour pour vos pareils devient une vertu : Et la vôtre, d'accord avec mon innocence, Ne m'a point fait rougir de ma reconnaissance. Je ne vous cache point que mes vœux les plus doux Se bornaient à l'espoir de vous voir mon époux ; Mais vous n'ignorez pas que la fierté romaine Jamais dans ses hymens n'admet ni roi ni reine : Ou'étranger, et surtout sorti du sang des rois. Notre union ne peut dépendre de mon choix. Parmi tant de malheurs que nous avons à craindre. De celui-ci mon cœur n'aurait osé se plaindre, Si ce cœur, pénétré de vos soins généreux, N'avait eru vous devoir de si tendres aveux. C'en est fait, Clodomir: la fortune inhumaine Vient de briser les nœuds d'une innocente chaîne. Plaignez-moi, plaignez-vous; mais respectez mon cœur. Ses regrets, son devoir, sa gloire et sa candeur. Un rival ... (à ces mots, ne craignez rien d'Octave ; Un tyran à mes yeux ne vaut pas un esclave ) : Un rival plus heureux va causer nos malheurs, Et je n'oserai plus vous donner que des pleurs. Pour la dernière fois écoutez leur langage : Votre amour n'en doit pas exiger davantage. Le fils du grand Pompée . . . . Hélas ! que n'est-ce vous ? Que j'eusse avec plaisir accepté mon époux!

C'est vous en dire assez, et j'en dis trop peut-être: Adieu. Bientôt Sextus en ces lieux va paraître; Consultez mon devoir... Ah! fuyez, Clodomir: Quelqu'un vient, et je crois que c'est un triumvir. Mon père vous attend.

# SCENE III. LÉPIDE. TULLIE.

LÉPIDE.

Vertueuse Tullie, Arrêtez un moment; c'est moi qui vous en prie. Confondez-vous Lépide avec des furieux, Opprobres à-la-fois des hommes et des dieux? Triumvir malgré moi, tyran sans barbarie, Je venais avec vous pleurer sur la patrie, Et dire à votre père un éternel adieu. Ma vertu souffre trop en ce funcste lieu, Dont je ne puis chasser mes collégues impies, Monstres dans les enfers nourris par les furies; Et le sénat, en proie à ces deux inhumains, Me charge des forfaits réservés à leurs mains. . Tandis que nos malheurs sont leur unique ouvrage, La haine et le mépris vont être mon partage. Sur un honteux soupçon, et si peu mérité, Du cœur de Cicéron j'attends plus d'équité. Mais de ces lieux cruels il faut que je m'exile: Dans l'Espagne, où j'ai su me choisir un asile, Je vais chercher, madame, un ciel moins corrompu, Pour sauver mon honneur, mon nom et ma vertu.

Ah! la vertu qui fuit ne vaut pas le courage Du crime audacieux qui sait braver l'orage. Que peut craindre un Romain des caprices du sort, Tant qu'il lui reste un bras pour se donner la mort? Avez-vous oublié que Rome est votre mère? Demeurez, imitez l'exemple de mon père, Et de votre vertu ne nous vantez l'éclat Ou'après une victoire, ou du moins un combat. On n'encensa jamais la vertu fugitive, Et celle d'un Romain doit être plus active : On ne le reconnaît qu'à son dernier soupir. Son honneur est de vaincre ; et vaincu, de mourir : De toute autre vertu rejetez le mensonge. La mort pour un Romain n'est que la fin d'un songe. Mais Cicéron qui vient, vous dira mieux que moi Qu'un grand homme n'est rien s'il ne l'est que pour soi.

## SCENE IV.

## CICÉRON, LÉPIDE.

CICÉRON.

Près de voir consommer mon destin déplorable, Et parer de mon nom cette odieuse table,

(montrant le tableau des proserits.) Je ne m'attendais pas qu'un lâche triumvir Vînt m'apporter lui-même un ordre de mourir. Hélas! c'est aujourd'hui tout ce que je desire: Vous n'aurez pas besoin, cruel, de me proscrire. L É PIDE.

Rendez plus de justice aux soins d'un tendre ami.

Eh! quel autre dessein peut vous conduire ici? Lépide, est-ce bien vous? Quoi! ce même Lépide Qui s'enorgueillissait d'une vertu rigide, De nos derniers malheurs sacrilége artisan, A mes yeux indignés n'offre plus qu'un tyran!

Cicéron, respectez l'amitié qui nous lie: La mienne vous révère, et la vôtre s'oublie. Quoi! si savant dans l'art de lire au fond des cœurs, C'est vous qui des tyrans m'imputez les fureurs! Ah! de leur cruauté loin que je sois complice, Il n'est point de moments où mon cœur n'en gémisse.

CICÉRON.

Faites moins éclater une feinte douleur Qui ne sert qu'à prouver que yous manquez de cœur. Pourquoi donc vous unir à la toute-puissance, Dès que vous n'en pouvez réprimer la licence, Ni soutenir un rang qui doit régler vos pas? Si votre cœur est pur, vos mains ne le sont pas. Le sang coule à vos yeux, vous n'osez le défendre; C'est vous qui le versez en le laissant répandre. D'Antoine et de César collégue sans honneur, Lorsque vous en pourriez devenir la terreur, A peine vous osez disputer votre tête,

Trop heureux, en fuyant, d'éviter la tempête!
Inutile tyran d'un peuple malheureux,
Soyez du moins pour nous un tyran courageux;
Et si c'est à régner que votre cœur aspire,
Et si c'est à régner que votre cœur aspire,
Sauvez donc les sujets qui forment votre empire.
Unissons nos efforts et notre désespoir:
Du sénat expirant ranimons le pouvoir.
Lorsque de Rome en feu les cris se font entendre;
Attendez-vous sa fin pour pleurer sur sa cendre?
Ouvrez les yeux, Lépide, et revenez à vous.
Rome en pleurs avec moi vous implore à genoux.
Devenons tour-à-tour pères de la patrie,
Et rendons aux Romains une nouvelle vie.
Dussions-nous à la mort nous livrer sans succès,
Nous revivrons tous deux pour ne mourir jamais.

LÉPIDE.

Pour le salut de Rome inutile espérance!
Abandonnez aux dieux le soin de sa défense.
Il n'est plus de Romains, ni de lois, ni d'état:
C'est votre nom lui seul qui fait tout le sénat.
Romain trop vertueux, dans ce malheur extrême,
Ne songez qu'à sauver votre fille et vous-même.
Tout l'univers en vain s'intéresse à vos jours,
Si la fureur d'Antoine en veut trancher le cours,
Echauffé par les cris d'une femme inhumaine
Que des fleuves de sang satisferaient à peine,
Ce cruel veut vous mettre au nombre des proscrits,
Et vous pouvez juger quel en sera le prix.
Je crains qu'à vos dépens Octave ne se venge,

Et que de Lucius vous ne soyiez l'échange. Octave, qui poursuit l'oncle du triumvir, Ne se rendra jamais qu'on ne l'ait fait mourir; Et l'on n'appaisera la haine de Fulvie, Que de tout votre sang on ne l'ait assouvie. Il est vrai que contre eux Octave vous défend; Mais de ses intérêts son amitié dépend. La seule ambition gouverna sa jeunesse, Et le gouvernera jusques dans sa vieillesse. Ainsi n'attendez rien de ce volage appui Que vous perdrez demain, si ce n'est aujourd'hui. J'ai fixé mon séjour sur les rives du Tage : C'est sur ces bords heureux devenus mon partage, D'un pouvoir usurpé restes injurieux, Que je veux transporter Cicéron et mes dieux. Venez y partager l'empire et ma fortune, Qu'une tendre amitié doit nous rendre commune. CICÉRON.

Qu'entends-je?

LÉPIDE.

Et dans ces lieux quel est donc votre espoir?

J'y veux avec le mien remplir votre devoir;
J'y veux faire moi seul, ce qu'y doit faire un homme
Qui veut mourir pour Rome, ou mourir avec Rome.
Vous croyez, je le vois, parler au Cicéron
De qui la fermeté n'illustra point le nom;
Mais je vous ferai voir que ma seule sagesse
Me fit sur ma douceur softponner de faiblesse.

Dans les temps orageux où mon autorité N'avait dans le sénat qu'un pouvoir limité, Je laissai de Sylla triompher l'insolence. Le respect sur César m'imposa le silence; Et ce même César prouve que la douceur Peut, ainsi que la gloire, habiter un grand cœur. Quand par des soins prudents j'ai conjuré l'orage, Si l'on m'a reproché de manquer de courage, Les désordres présents, ma mort et mes revers Vont me justifier aux yeux de l'univers.

LÉPIDE.

Et sur quoi voulez-vous que l'on vous justifie? Vivez pour illustrer encor plus votre vie. Je crains un désespoir. Ah mon cher Cicéron! Le ciel ne vous fit point pour imiter Caton.

CICÉRON.

L'exemple de Caton serait honteux à suivre : Plus le malheur est grand , plus il est grand de vivre.

L É P 1 D E. Voilà les sentiments qu'a dû vous inspirer

Cette gloire où vous seul avez droit d'aspirer.
Mais laissez-moi le soin d'une tête si chère:
Daignez me confier et la fille et le père;
Que je puisse, en sauvant des jours si précieux,
Me flatter avec vous d'un retour en ces lieux.
Conservons au sénat un ami si fidelle,
A Rome un magistrat qui fut si digne d'elle:
Dans notre exil commun venez me consoler.
Voulez-vous qu'à mes youx je vous voie immoler?

D'Octave prévenant redoutez les finesses; Mais craignez encor moins son art que ses promesses. Je vais guider vos pas en des lieux écartés Où l'on ne peut jamais vous découvrir.

CICÉRON.,

Partez:

J'aurai moins à rougir de me donner un maître,
Que de suivre un ami si peu digne de l'être.
Que César me soutienne ou me manque de foi,
Antoine, vous et lui, tout est égal pour moi.
Si le destin me garde une fin malheureuse,
La fuite ne pourrait que la rendre honteue.
La fuite ne pourrait que la rendre honteue.
Je n'ai connu qu'un bien; c'était la liberté:
Je l'ai perdu. Grands dieux! qui me l'avez ôté,
Que ne m'arrachiez-vous une importune vie
Qu'en vain votre courroux réserve à l'infamie?

LÉPIDE.

Je ne vous presse plus; mais avant mon départ D'un secret important je veux vous faire part. Sextus, que l'on croyait au rivage d'Ostie, Est depuis quelque temps caché dans l'Italie: Je sompçonne de plus qu'il pourrait être ici. Gardez-vous d'embrasser ce dangereux parti. Celui des conjurés serait moins sûr encore: Ce sont des assassins que l'univers abhorre; Et si jamais César peut découvrir Sextus, Vous vous perdez tous deux, ainsi que Métellus.

CICÉRON.

Que m'importe Sextus, et que voulez-vous dire?

#### t ÉPIDE.

Ce que pour vous sauver mon amitié m'inspire. En vain vous prétendez, sous le nom d'un Gaulois, Nous cacher un guerrier connu par tant d'exploits. Cicéron, mon dessein n'est pas de vous surprendre: Je sais tout, j'ai tout vu; cessez de vous défendre. J'ai trop aimé Pompée, et trop connu ses fils, Pour croire qu'à Sextus mes yeux se soient mépris: Je viens de l'entrevoir.

#### CICÉRON.

Eh bien! si de son père

La mémoire aujourd'hui peut vous être encor chère,

Loin de rougir des biens qu'il répandit sur vous,

Qu'un noble souvenir vous les rappelle tous.

De ce nom si vanté ranimons la puissance,

Et d'un fils malheureux embrassez la défense;

Détruisons les tyrans et le triumvirat,

Ou formons-en un autre appuyé du sénat.

Qu'aux transports d'un ami votre vertu réponde;

Devenons les soutiens et les maîtres du monde;

Mais ne le soumettons à notre autorité,

Que pour donner aux lois toute leur liberté.

L. É. P. I. D. E.

De ce rare projet j'admire la noblesse:
J'en conçois la grandeur, encor mieux la faiblesse.
Je vois des généraux qui n'auront pour soldats
Que des proscrits errants de climats en climats.
Croyez-moi, Cicéron, votre unique espérance
Est de pouvoir d'Antoine éviter la vengeance.

Fuyez avec Sextus, ou fuyez avec moi: Choisissez l'un de nous, et comptez sur ma foi; Mais pour jamais de Rome il faut que je m'exile. Pour la dernière fois je vous offre un asile. Adieu.

## SCENE V.

#### CICÉRON.

Faible tyran, garde pour tes pareils Ton amitié, tes soins, ta honte et tes conseils; Lâche, plus digne encor de mépris que de haine. Déja le jour plus grand m'annonce que Mécène, Qui dans ce trouble affreux s'intéresse à la paix, Doit être dès longtemps rentré dans ce palais: Allons. Mais il est temps que j'instruise ma fille D'un secret qui peut perdre ou sauver ma famille. Sur nos desseins communs craignons moins d'alarmer Un grand cœur qui sait plus que de savoir aimer. De ses frayeurs pour moi Sextus qui se défie, Ne connaît pas encor tout le cœur de Tullie. Non, ne lui laissons plus ignorer un secret Que ma tendre amitié lui cachait à regret. Clodomir, devenu le fils du grand Pompée, Ne pourra me blâmer de l'avoir détrompée. Unissons-les; donnons à César un rival Dont le nom seul pourra lui devenir fatal. Essayons cependant de fléchir un barbare, Pour suspendre les coups que sa main nous prépare ;

Mais s'il veut s'emparer du pouvoir souverain, A son ambition nous pourrons mettre un frein. Dieu puissant des Romains, indomtable génie, Aujourd'hui dieu du meurtre et de la tyrannie, Si je ne puis changer tes décrets immortels, Fais-moi du moins mourir au pied de tes autels.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

## SCENE I.

# OCTAVE, MÉCENE.

OCTAVE.

Out, Mécène, je sais qu'une ardente vengeance A souvent confondu le crime et l'innocence; Qu'à des youx prévenus le mal paraît un bien; Que la haine est injuste et n'examine rien: Mais je sais encor mieux qu'une aveugle clémence, Loin d'arrêter le crime, en nourrit la licence. Plus on doit épargner les hommes vertueux, Plus il faut des méchants faire un exemple affreux. Quel que soit mon courroux, il est si légitime Qu'il ne me permet pas le choix d'une victime. Le seul infortuné digne de mes regrets, Dont la mort flétrirait à jamais nos décrets, C'est l'orateur fameux pour qui Rome m'implore, Et qu'un funeste amour me rend plus cher encore; Le divin Cicéron, dont le nom glorieux Triomphera toujours dans ces augustes lieux. Je veux le rendre aux pleurs de l'aimable Tullie, Et le sauver des coups de l'indigne Fulvie. Tu l'as vu cette nuit : conçois-tu quelque espoir Qu'il veuille en ma faveur employer son pouvoir?

Il est bon qu'en public il prenne ma défense, Pour disposer le peuple à plus d'obéissance, Et que par ses amis il inspire au sénat De réunir en moi tout le triumvirat. César, pour rétablir l'état en décadence, Crut devoir s'emparer de la toute-puissance; Il sentit (et j'ai dû le sentir comme lui) Qu'il ne faut aux Romains qu'un seul maître aujourd'hui.

MÉCÈNE.

Cicéron désormais n'a qu'un desir unique;
C'est de vous voir, seigneur, sauver la république,
D'Antoine qu'il méprise abaisser la grandeur,
Devenir du sénat l'âme et le protecteur:
Sur tout autre projet il sera peu flexible.
Cependant à vos soins il m'a paru sensible.
Essayez d'engager ce fier républicain
A vous laisser jouir du pouvoir souverain:
C'est sur ce point qu'il faut le vaincre ou le séduire.
Cicéron, dès qu'il peut vous servir ou vous nuire,
Ne vous laisse qu'un choix, le perdre ou le sauver.
Le plus digne de vous est de le conserver.
Son amitié, son nom, ses conseils, sa prudence,
Son crédit au sénat, surtout son éloquence,
Deviendraient votre appui dans un péril pressant.

OCTAVE.

Rien n'est si dangereux, dans un état naissant, Que ces hommes de bien que le public admire; Qui, sur le préjugé d'un vertueux délire, N'embrassent le parti des autels ou des lois, Que pour tyranniser les peuples ou les rois. J'aperçois Cicéron ; laisse-nous seuls , Mécène. Que sa douleur me trouble et me cause de peine!

# SCENE II.

# OCTAVE, CICÉRON.

## OCTAVE.

A votre nom célèbre on doit trop de respect, Pour croire que le mien vous puisse être suspect. Quoique des triumvirs il ait lieu de se plaindre, Cicéron près de moi sait qu'il n'a rien à craindre. Comme il s'agit de Rome, à ce nom si chéri Je suis sûr de trouver votre cœur attendri, Et que vous me verrez ici sans répugnance.

## CICÉRON.

Comment avez-vous pu desirer ma présence?
César, en quel état vous offrez-vous à moi?
Ah! ce n'est ni son fils, ni César que je voi:
Vos mains n'en ont que trop souillé la ressemblance,
Et Rome n'en peut trop pleufer la différence.
Malheureux! pouvez-vous, sans l'inonder de pleurs,
Sur son sein déchiré déployer vos fureurs?
O César! ce n'est pas ton sang qui l'a fait naître:
Brutus qui l'a versé méritait mieux d'en être;
Le meurtre des vaincus ne souillait point tes pas;
Ta valeur subjuguait, mais ne proscrivait pas;
Sit u versais du sang pour soutenir ta gloire,
De ta clémence en pleurs tu parais la victoire.

Et vous, sans redouter l'exemple de sa mort, Vous semblez n'envier que son funeste sort. Peu jaloux d'hériter de ses sages maximes, Cruel, vous ne songez qu'à parer des victimes.

OCTAVE.

D'un reproche odieux qui blesse mon honneur. Cicéron, modérez l'indiscrète rigueur. Mais, pour justifier un discours qui m'étonne, Et que mon amitié cependant vous pardonne, César, que vous venez de placer dans les cieux, Et que pour m'abaisser vous égalez aux dieux, En quels lieux, répondez, a-t-il perdu la vie? Fut-ce aux bords de la Seine, ou dans Alexandrie? Est-ce aux champs de Pharsale, où pour votre bonheur La victoire à genoux couronnait sa valeur. Non : ce fut au sénat, et dans le sein de Rome. Que l'on osa trancher les jours de ce grand homme. Et vous m'oscz blâmer de répandre le sang De ceux dont la fureur lui déchira le flanc! Quel autre ai-je proscrit, orateur téméraire? Je voudrais en pouvoir couvrir toute la terre : Ouelque sang qu'à sa mort j'ose sacrifier . Je n'en connais aueun digne de l'expier. Du meurtre de César condamner la vengeance, C'est des plus noirs forfaits consacrer la licence.

CICÉ.R.ON.

Un meurtre, quel qu'en soit le prétexte ou l'objet, Pour les cœurs vertueux fut toujours un forfait. Mais les républicains ne se font pas un crime D'immoler un tyran, même digne d'estime : Ils ne regardent point leur tyran comme un roi Ou'élève au dessus d'eux la naissance ou la loi; Et, sans avoir pour lui les lois ni la naissance, César osa des rois s'arroger la puissance. Non que des conjurés j'approuve la fureur : Je deteste leur crime, encor plus son vengeur; Car vous multipliez à tel point les supplices, A Brutus vous cherchez tant de nouveaux complices. Qu'il semble que César renaisse chaque jour. Et que chacun de nous l'assassine à son tour. Contre un peuple à genoux armer la tyrannie, De l'univers entier détruire l'harmonie. Et de ses ennemis se défaire à son choix : Rendre le glaive seul l'interprète des lois; Employer, pour venger le meurtre de son père, Des flames ou du fer l'odieux ministère ; Donner à ses proscrits, pour juges, ses soldats; Du neveu de César voilà les magistrats. Qui vous a confié l'autorité suprême?

OCTAVE.

Le besoin de l'état, mon épée, et moi-même. Et de-quel droit enfin osez-vous aujourd'hui Interroger César, et César votre appui? Revenez d'une erreur qui vous serait fatale : Un homme tel que moi ne veut rien qui l'étale. Dès que César-n'est plus, et qu'il revit en moi, Qui d'entre les Romains doit me donner la loi? Croyez-vous rétablir par votre politique,

D'un peuple et d'un sénat l'union chimérique? Ce n'était qu'un vain nom dès le temps de Sylla, Qui s'est évanoui depuis Catilina. Si de nos Scipions les jours pouvaient renaître, Ce n'est que sous moi seul qu'on les verrait paraître; Mais yous yoyez assez qu'il n'est aucun espoir De remettre les lois dans leur premier pouvoir. Le glaive qui vous fit gagner tant de victoires, Et qui de nos exploits embellit tant d'histoires; Le glaive qui vous fit triompher tant de fois, Vous subjugue à son tour, et triomphe des lois. Dès qu'il faut obéir, le parti le plus sage Est de savoir se faire un heureux esclavage. La liberté n'est plus qu'un bien d'opinion; Le nom de république, une autre illusion Dont il faut rejeter l'orgueilleuse chimère, Source de trop de maux pour vous être encor chère. Qu'espérez-vous enfin, quand tout est renversé. Quand le sénat n'est plus qu'un troupeau dispersé? Où sont vos légions, pour soutenir la gloire De ce corps dont sans vous on perdrait la mémoire? En vain vous prétendez affranchir les Romains Du joug qu'ils imposaient au reste des humains : L'univers nous demande une forme nouvelle, Et Rome un empereur qui commande avec elle. Trop heureux les Romains si pour ce haut emploi Ils n'avaient désormais à redouter que moi! Mon collégue insolent vous fait assez connaître Que d'un emploi si noble il se rendrait le maître,

Si vous pouviez souffrir qu'il osât s'en saisir; Mais vous me choisirez si vous savez choisir. Le cruel triumvir demande votre tête: Son crédit l'obtiendra, si le mien ne l'arrête. Un intérêt si cher doit nous concilier. Pour mieux réduire Antoine, il faut nous allier. Vos vertus, vos malheurs, mon amour pour Tullie, Mon honneur, tout m'engage à vous sauver la vie. Vous fûtes autrefois mon premier protecteur; Votre bouche longtemps s'ouvrit en ma faveur; Je vous dois mes grandeurs, une amitié sincère. Aimez-moi, Cicéron, et devenez mon père.

CICÉRON.

Abdique, je t'adopte, et ma fille est à toi, Pourvu qu'elle consente à te donner sa foi, Ou'elle daigne accepter l'époux de Scribonie. Et qu'au sort d'un César elle veuille être unie. Je doute cependant qu'élevée en mon sein, Un tyran, quel qu'il soit, puisse obtenir sa main. Elle vient, tu pourras t'expliquer avec elle; Si tu l'aimes, tu dois la prendre pour modèle. Rentre dans ton devoir, sois Romain; à ce prix Tu deviendras bientôt son époux et mon fils-: Mais si tu veux toujours tenir Rome asservie, Tu peux quand tu voudras me livrer à Fulvie.

(Il sort.)

OCTAVE, seul.

L'excès où Cicéron vient de s'abandonner M'éclaire, et d'un complot me le fait soupçonner. C'est lui qui doit trembler, et c'est lui qui menace! Sans Brutus ou Sextus, il aurait moins d'audace.

## SCENE III.

## TULLIE, OCTAVE.

#### TULLIE.

Tandis que pour lui seul je venais en ces lieux, Cicéron tout-à-coup disparaît à mes yeux; Je n'en ai pas moins vu qu'une peine mortelle Accablait son grand cœur d'une douleur nouvelle. Se peut-il qu'un objet si digne de pitié Ne puisse triompher de votre inimité? Languissant, malheureux, sans amis, sans défense, Aurait-il de César essuyé quelque offense? J'ai vu que tout en pleurs il s'éloignait de vous, Et vos yeux sont encore enflammés de courroux.

Si les vôtres daignaient lire au fond de mon âme, Ils séraient peu troublés du courroux qui l'enflâme, Et vous jugeriez mieux des sentiments d'un cœur Digne de s'enflammer d'une plus noble ardeur. Quelque haine que fasse éclater votre père, Pour oser le hair, sa fille m'est trop chère. Je n'oublirai jamais qu'en vous donnant le jour, C'est à lui que je dois l'objet de mon amour. Ah! loin de l'outrager, c'est Cicéron lui-même Qui venge ses chagrins sur un cœur qui vous aime. Plus il est malheureux, plus je m'attache à lui,

Surtout depuis qu'il n'a que moi seul pour appui. C'est pour lui conserver et les biens et la vie, Que j'arme contre moi la cruelle Fulvie. Lorsque César enfin s'offre pour votre époux, Cicéron est encor plus injuste que vous.

TULLIE.

Je vous croyais toujours l'époux de Scribonie;
Mais avec vos pareils malheur à qui s'allie!
A vous voir d'un hymen nous imposer la loi,
On croirait que César peut disposer de moi;
Et qu'au mépris des lois, au défaut du divorce,
Il peut quand il voudra m'obtenir par la force;
Et qu'enfin, au dessus d'un citoyen romain,
Il vant de ses amours traiter en souverain.
Encor si vous aviez abdiqué la puissance,
Ou plutôt d'un tyran abdiqué l'arrogance,
Vous pourriez à vos vœux permettre quelque espoir.

OCTAVE.

Si j'osais abdiquer le souverain pouvoir, Quel rang pourrais-je offrir désormais à Tullie?

TULLIE.

Le rang d'un citoyen, père de la patrie; D'un Romain qui ne sait briguer d'autres honneurs Que ceux dont la vertu couronne les grands cœurs.

OCTAVE.

Prévenu, comme vous, des chimères romaines, Si de l'autorité j'abandonnais les rênes, Pour régler ma fortune au gré de mon amour, Antoine voudra-t-il abdiquer à son tour?

#### TULLIE.

Eh! que peut m'importer que le cruel abdique, Des que nous n'avons plus ni lois, ni république? Impérieux amant, qui me parlez en roi, Savez-vous que Brutus est moins Romain que moi? Régnez si vous l'osez; mais croyez que Tullie Saura bien se soustraire à votre tyrannie. Si du sort des tyrans vous bravez les hasards, Il naîtra des Brutus autant que des Césars.

OCTAVE.

De la part de Tullie un dédaigneux silence Eût été plus séant que tant de violence. Je ne m'attendais pas qu'un si cruel mépris, De tout ce que j'ai fait dût être un jour le pris. De l'ingrat Cicéron j'ai souffert les caprices, Sans me plaindre de lui ni de ses injustices. Votre père au sénat m'a cent fois outragé; Dans ses emportements il n'a rien ménagé; Avec mes ennemis son cœur d'intelligence, N'a jamais respiré que haine et que vengeance : Tandis qu'avec ardeur je combattais les siens, Cicéron à me perdre encourageait les miens. Je viens d'en essuyer la plus sanglante injure, Sans qu'elle ait excité le plus léger murmure ; Et l'on m'outrage, moi! je suis un inhumain Dont sans crime, à son gré, l'on peut percer le sein! Pourquoi? parcequ'on veut arracher aux supplices Du meurtre de César l'auteur et les complices, Et que le furieux qui lui perça le flanc

S'abreuve dans le mien du reste de son sang. César, qui jusqu'au ciel vit élever sa gloire, Immortel ornement du temple de mémoire; César, indignement traîné dans le sénat, N'est point encor vengé d'un si noir attentat: Et si je veux vous plaire, il faut que je l'oublie; Que je laisse un champ libre au père de Tullie, Qui veut que de César les lâches meurtriers Rentrent dans le sénat couronnés de lauriers, Et que, sacrifiant à Brutus son idole, J'aille de son poignard orner le capitole!

TULLIE.

Auriez-vous prétendu qu'à vos ordres soumis, Cicéron à vos coups dût livrer ses amis; Que, de vos cruautés spectateur immobile, Son cœur désespéré vous laisscrait tranquille?

OCTAVE.

D'autres soins le devraient occuper aujourd'hui. Antoine, avec fureur soulevé contre lui, Me demande à grands cris le sang de votre père. Notre hymen peut sauver une tête si chère. Quoique d'un triumvir tout soit à redouter, A peine sur ce point on daigne m'écouter: Le péril cependant redouble, et le temps presse. Au sort de Cicéron Rome qui s'intéresse, Sans doute avec plaisir verrait notre union Le terme spécieux de la proscription. Devenez de la paix le lien et le gage; C'est l'unique moyen de dissiper l'orage.

Je vois ce qui vous flatte en ce cruel instant; C'est le frivole honneur d'un refus éclatant: Mais ne présumez pas que je me détermine A me priver d'un rang que le ciel me destine. Si je m'en dépouillais, ce serait me livrer Au premier assassin qui voudrait s'illustrer.

TULLIE.

Après ce fier aveu, je crois, pour vous confondre, N'avoir à votre amour que deux mots à répondre. Je ne vous aime point. J'aimerais mieux la mort, Que de me voir un jour unie à votre sort. Cependant, si César veut déposer l'empire, A son fatal hymen je suis prête à souscrire; Dût mon cœur indigné n'y consentir jamais, Je me sacrificrai pour le bien de la paix: Mais, si vous usurpez l'autorité suprême, Vous pouvez de mon sang teindre le diadème. Que ne peut ma mort seule en relever le prix, Et sauver de vos coups tant d'illustres proscrits!

OCTAVE.

Ah! c'en est trop: songez, orgueilleuse Tullie, Que c'est vous qui livrez votre père à Fulvie.

(Il sort.)

TULLIE, seule.

Barbare, que mon cœur ne peut trop dédaigner, Nous saurons mieux mourir que tu ne sais régner. Dieux cruels, épuisez sur moi votre colère, Ou de son désespoir daignez sauver mon père. O Romains! que l'honneur de mériter ce nom Coûte cher si l'on veut imiter Cicéron! Tout est perdu pour moi.

# SCENEIV.

#### CLODOMIR.

Je vous cherchais, madame. Quel trouble à mon aspect s'empare de votre âme! Quoi! vous levez au ciel vos yeux baignés de pleurs! N'ai-je donc pas assez éprouvé de malheurs? Les premiers n'ont que trop exercé ma constance. Ah Tullie! autrefois ma plus chère espérance, Pardonnez à mon cœur quelques transports jaloux: L'heureux César va-t-il devenir votre époux?

#### TULLIE.

Eh! plût au ciel n'avoir d'autre malheur à craindre! Vous et moi nous serions peut-être moins à plaindre. Offrez à ma douleur de plus dignes objets. Accablé de ses maux, consumé de regrets, Mon père avant sa mort veut que notre hyménée Eclaire de ses feux cette horrible journée. Eh! que lui servira d'unir des malheureux Menacés comme lui du sort le plus affreux? Quel temps a-t-on choisi pour me faire connaître Un époux qui n'aura qu'un seul moment à l'être? Sextus, mon cher Sextus, renoncez à ma main; Ce n'est pas moi qui dois borner votre destin. Lorsque j'ai desiré que vous fussiez Pompée,

Hélas! qu'en ce souhait mon âme s'est trompée! A peine mon amour voit combler ce desir, Que je perds à la-fois Sextus et Clodomir. Pourquoi de votre nom m'a-t-on fait un mystère?

SEXTUS.

J'ai cru devoir moi-même y forcer votre père; Je craignais de jeter dans un cœur généreux Trop d'effroi, s'il avait à trembler pour nous deux. D'ailleurs, convenait-il au fils du grand Pompée De se montrer ici sans éclat, sans armée, Lui qui ne prétendait s'offrir à vos regards Qu'en protecteur de Rome et vainqueur des Césars? Et que ne veut-on pas quand l'amour est extrême? Clodomir desirait d'être aimé pour lui-même : Sextus sans votre amour pouvait-il être heureux? Mais en d'autres climats venez combler mes vœux. Vous pleurez! Depuis quand votre cœur intrépide N'oppose-t-il au sort qu'un désespoir timide? Je viens de rassembler quelques soldats épars, Dispersés sous leurs chefs autour de ces remparts : Vous les trouverez tous ardents à yous défendre; Et si de la valeur le succès doit dépendre, J'espère que la mienne y pourra concourir, Ne dût-il m'en rester que l'honneur de mourir. Dès que pour vous dans Rome il n'est plus d'espérance, Allons de la Sicile implorer l'assistance. Ma flotte nous attend ; je règne sur les eaux : Engageons votre père à fuir sur mes vaisseaux. Il est honteux pour lui de se laisser proscrire.

Vous avez sur son cœur un souverain empire; Venez: faisons-lui voir qu'un glorieux retour Peut le mettre en état de proscrire à son tour. S'il veut m'accompagner je réponds de sa vie, Et l'amour couronné répondra de Tullie.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIEME.

## SCENE I.

# CICÉRON, TULLIE, SEXTUS.

CICÉRON.

HÉRITIER des vertus du plus grand des Romains, Si digne de mémoire et des honneurs divins, Adoré dans la paix, redouté dans la guerre, Qui vit parer son char du globe de la terre, Fils de Pompée enfin, à cet auguste nom Vous daignez allier celui de Cicéron. Je ne vous ceindrai point le front d'un diadême; Je n'ai plus de trésor que cet autre moi-même. O mon fils! puisse-t-il faire votre bonheur. Et vous être aussi cher qu'il le fut à mon cœur! Et vous, unique bien que le destin me laisse, Délices de ma vie, espoir de ma vieillesse, Qui n'avez plus pour dot que mon âme et mes pleurs, Puissiez-vous n'hériter jamais de mes malheurs! Je veux, avant ma mort, que ma main yous unisse. J'ai promis à Sextus ce tendre sacrifice : Mais, après cet hymen qui va combler vos vœux, Fuyez, éloignez-vous d'un père malheureux. Je ne yeux plus yous voir dans une triste ville

Où les morts même ont peine à trouver un asile. Approchez, mes enfants; venez, embrassez-moi: Jurez-vous dans mon sein une constante foi: De nos derniers adieux scellons une alliance Que nous desirions tous avec impatience. Que vois-je? On se refuse à mes embrassements!

T U I. I. 1 E. Qu'exigez-vous de nous dans ces cruels moments? Quoi! lorsqu'avec bonté votre amour nous assemble, Ne nous unissez-vous que pour mourir ensemble? Et comment sans frémir pouvez-vous ordonner A Sextus comme à moi de vous abandonner? Quel nouveau désespoir contre nous yous anime? De nos soins mutuels nous feriez-yous un crime? C'est vous-même, seigneur, qui dans ce triste jour Me faites malgré moi douter de votre amour. Quoi! ce père, l'objet de toute ma tendresse, Qui me cherchait encor quoiqu'il me vît sans cesse; Ce père, qui semblait ne vivre que pour moi, Ne pourra désormais me voir qu'avec effroi! Quel transport imprévu de votre âme s'empare? Apprenez-vous d'Octave à devenir barbare? La flotte de Sextus nous attend tous au port; Faites-vous sur vous-même un généreux effort. C'est votre fille en pleurs, cette même Tullie, Du père le plus tendre autrefois si chérie, Qui, la mort dans le sein, vous demande à genoux De ne lui point rayir ce qu'elle tient de vous. Ma vie est dans vos mains, et ne tient qu'à la vôtre;

Daignez en ce moment nous suivre l'un et l'autre. Ce lieu n'est point encore entouré de soldats Qui puissent observer ou retenir vos pas; Nous pouvons en secret gagner les bords du Tibre: Mon père, suivez-nous puisque vous êtes libre, Et que vous n'êtes pas au nombre des proscrits.

CICÉRON.

Ah! c'est moins par respect pour moi, que par mépris. Ne pouvant m'effrayer, Antoine m'humilie: C'est pour flétrir mon nom que le cruel m'oublie. Si sa main m'eût proscrit, l'univers aurait su Que parmi ces héros du moins j'aurais vécu. Pour braver les tyrans, je veux mourir dans Rome: En implorant ses dicux, c'est moi seul qu'elle nomme. Je ne priverai point de mes derniers soupirs Ce lieu qui fut l'objet de mes premiers desirs. J'ai tant vécu pour moi, si peu pour ma patrie, Que je veux dans son sein du moins finir ma vie. Si je fuyais, César qui me redoute encor, A ses projets bientôt donnerait plus d'essor.

SEXTUS.

Cessez de vous flatter d'une espérance vaine : César aime Tullie, et craint peu votre haine. Dans ses murs malheureux Rome va succomber : Croyez-vous qu'avec elle il soit beau de tomber , Lorsqu'en lui conservant un ami si fidelle Nous pouvons espérer de renaître avec elle ? N'avons-nous pas ailleurs des secours assurés , La Sicile, Brutus, Rhodes ; les conjurés ?

# ACTE III, SCENE I. 269

CICÉRON.

Qui? moi, mon fils, que j'aille, errant dans la Sicile, Allumer le flambeau d'une guerre civile!

SEXTUS.

Eh! comment pouvez-vous désormais l'éviter? Ce n'est pas vous d'ailleurs qui l'allez susciter. Il n'est point aujourd'hui de climat sur la terre. Oui puisse être à l'abri des fureurs de la guerre : Traversez l'univers de l'un à l'autre bout, Vous trouverez la guerre et des Romains partout, Enfants infortunés d'une ville déserte, Qui ne peut plus sentir vos soins ni votre perte. Pourquoi vous obstiner à mourir dans ses murs? Donnons-lui des secours plus brillants et plus sûrs. Croyez-vous qu'il sera pour vous plus honorable D'être aux yeux de César traîné comme un coupable. Pour servir de risée au soldat furieux Qui fera peu de cas d'un nom si glorieux? Rome n'est plus qu'un spectre, une ombre en Italie, Dont le corps tout entier est passé dans l'Asie. C'est là que notre honneur nous appelle aujourd'hui: Rendons-nous à sa voix, et marchons avec lui. Ce n'est pas le climat qui lui donna la vie, C'est le cœur du Romain qui forme sa patrie. Qui doit s'intéresser à Rome plus que moi?

Qui doit s'intéresser à Rome plus que moi?

(Il montre la statue de Pompée reuvenée.)

Voyez ces monuments de douleur et d'effici;
Ces marbres mutilés, dont le morne silence
N'en demande pas moins de sang pour leur vengeance.

Il ne leur reste plus que le nom précieux
D'un héros que l'on vit marcher égal aux dieux.
Votre sort est écrit sous ce nom redoutable,
A tout mortel fameux exemple formidable;
Et pour le prévenir vous n'avez qu'à vouloir.
La honte suit toujours un lâche désespoir.
Il vaut mieux se flatter d'un espoir téméraire,
Que de céder au sort dès qu'il nous est contraire;
Il faut du moins mourir les armes à la main,
Le seul genre de mort digne d'un vrai Romain.
Mais mourir pour mourir n'est qu'une folle ivresse,
Triste enfant de l'orgueil, nourri par la paresse.
Ranimez-vous, mon père, et soyez plus jaloux
De la haute vertu que j'admirais en yous.

CICÉRON.

S'il est vrai que Sextus la respecte et l'admire , Qu'il règle donc ses soins sur ceux qu'elle m'inspire.

SEXTUS.

C'est-à-dire, seigneur, que pour vous imiter Il faut mourir ensemble, et ne nous point quitter!

CICÉRON. Ah Sextus! quoi! c'est yous qui voulez que je fuie!

Non, ne vous flattez pas que je passe en Asie, Ni que, des conjurés empruntant le secours, De mes jours malheureux j'aille flétrir le cours. Rien ne peut m'engager à quitter l'Italie. Cependant je suis prêt, pour contenter Tullie, A sortir avec vous de ce triste palais. La nuit, à Tusculum, nous nous joindrons après : Au bois le plus prochain ma fille ira m'attendre, Dans deux heures, Sextus, ayez soin de vous rendre Ayec quelques soldats au pont Suplicien. Le temps ne permet pas un plus long entretien: Adieu. Mais ayant tout je yeux revoir Mécène.

### SCENE II.

#### TULLIE, SEXTUS.

#### TULLIE.

Ah Sextus! notre fuite est encore incertaine; Mécène à Cicéron fera changer d'avis. Et les plus généreux ne seront pas suivis. On vient: éloignez-vous; c'est César qui s'avance.

#### SEXTUS.

Il serait dangereux d'éviter sa présence: Le tyran nous a vus; je me rendrais suspect Si je disparaissais à son premier aspect. Il croit que sur ses bords la Seine m'a vu naître; Et d'ailleurs je crains peu César, quel qu'il puisse être.

## SCENE III.

## OCTAVE, SEXTUS, TULLIE,

#### OCTAVE.

Je cherchais Cicéron; je veux encor le voir, Quoique sa dureté me laisse peu d'espoir. Mais que fait près de vous ce Gaulois, dont l'audace Semble vouloir ici me disputer la place? TULLIE.

Quel rang près de Tullie auriez-vous prétendu, Pour croire qu'à tout autre il serait défendu?

OCTAVE.

En des lieux où je crois pouvoir parler en maître, Sans mes ordres exprès on ne doit point paraître, Et surtout un Gaulois. Qu'il retourne en son camp; C'est parmi ses soldats qu'il trouvera son rang.

S E X T U S.

Depuis quand sommes-nous sous ton obéissance, Pour oser me parler avec tant d'arrogance? Le sort de mes pareils ne dépend point de toi: Je ne relève ici que des dieux et de moi. Aux lois du grand César nous rendimes hommage; Mais ce ne fut jamais à titre d'esclavage. Comme de la valeur il connaissant le prix, Il estimait en nous ce qui manque à son fils. Sans le fer des Gaulois, le César qui me brave Eût vu borner sa gloire au simple nom d'Octave.

OCTAVE.

Qu'entends-je? Holà, licteurs!

TULLIE. César, modère-toi.

Apprends que ce guerrier est ici sur ma foi, Sur celle des Romains dont tu n'es pas le maître, Malgré tous les projets que tu formes pour l'être. Si tu te plains de lui, pourquoi l'outrageais-tu? Penses-tu n'outrager que des cœurs sans vertu? S'il te faut des garants, je réponds de la sienne; Commence à nous donner des preuves de la tienne. Si de l'húmanité tu méconnais la voix, Des peuples alliés respecte au moins les droits. Sois humain, généreux, et cesse de proscrire, Si tu veux sur les cœurs t'établir un empire. L'art de se faire aimer et celui de régner Sont deux arts que ton père aurait du t'enseigner. Mais en vain tu prétends livrer à ta vengeance. Un guerrier qui n'est point soumis à ta puissance : Jusqu'au dernier soupir je défendrai ses jours.

OCTAVE.

OCTAVE.

Ingrate, qui des miens voulez trancher le cours,
Et de mes ennemis me rendre la victime,
Vous justifiez trop le courroux qui m'anime.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que cet audacieux,
Qui veut ne relever que de vous et des dieux,
Dans ses divers complots plus ardent que vous-même,
Brave des triumvirs l'autorité suprême.
Je sais qu'il a sauvé Messala, Métellus,
Lucilius, Pison, les fils de Lentulus:
Mais, malgré son orgueil ; le lui ferai connaître
Que je puis à mes lois l'immoler comme un traître.

5 EXTUS.

En sauvant tes proscrits, j'ai fait ce que j'ai dû:
Ton père en pareil eas eût loué ma vertu.
Toi-même, applaudissant à mes soins magnanimes,
Tu devrais me louer de t'épargner des crimes,
Et rougir, quand tu crois être au dessuis de moi,
Qu'un Gaulois à tes yeux soit plus Romain que toi.

-15

Viole nos traités, punis-moi d'aimer Rome, Et d'oser de nous deux être le plus grand homme.

OCTAVE.

Téméraire étranger, tu m'apprends mon devoir; Et ta mort....

TULLIE.

Si ma voix est sur toi sans pouvoir,
De ce rival des dieux interroge l'image;
( Elle lui montre la statue de César. )

Que sa clémence au moins devienne ton partage. Du grand nom de César si tu veux hériter, Dans ses soins vertueux commence à l'imiter. Epargne ce guerrier; je demande sa vie: Ose me refuser.

O C T A V E.

Imprudente Tullie,
Qui voulez de réguer me donner des leçons,
Que ne me donnez-vous de plus nobles soupçons?
De la vertu du moins empruntez le langage.
J'aurais trop à rougir d'en dire davantage.
Mais je ne crois pouvoir mieux vous humilier,
Qu'en vous abandonnant le soin de ce guerrier,
Que je crois en effet plus digne de clémence,
Qu'il ne se croit encor digne de ma vengeance.

(aux licteurs.)

Adieu. Yous, suivez-moi.

## SCENE IV.

### SEXTUS, TULLIE.

TULLIE.
Sextus, qu'avez-vous fait?

EXTUS.

Trop peu pour mon courroux, puisqu'il est sans effet.
Tout César n'est ici qu'un objet de colère.
Héritier de l'ingrat qui détruisit mon père,
Octave n'est pour moi qu'un rival odieux
Dont, l'orgneilleux mépris m'a rendu furieux.
Tenté plus d'une fois d'en punir l'insolence...)
Qu'il rende de ses jours grace à votre présence.

TULLIE.

Sextus, ce fier rival n'en, est pas un pour vous:
Un amant méprisé ne fait point de jaloux.
Mais un grand cœur doit-il céder sans espérance
Aux dangereux appas d'une aveugle vengeance?
Ah! quand même à César on donnerait la mort,
Son trépas seul peut-il relever votre sort?
Tout vous promet ailleurs de hautes destinées
Qui sans gloire, en ces lieux, se verraient terminées.
Fuyons, mon cher Sextus: fuir n'est un déshonneur
Que pour ceux dont on peut soupconner la valeur;
Fuyons, loin de tenter des efforts inutiles.
Tandis qu'en ce-palais on nous laisse tranquilles,
Allons sans plus tarder rejoindre Cicéron.
La vertu de Mécène, exempte de soupçon,

276

Ne nous en doit pas moins alarmer sur son zèle.
Je vois sur son départ que mon père chancèle :
Courons le raffermir. Octave est violent;
Pour nous perdre tous trois il ne faut qu'un moment.
s E X T U S.

Ah! ne redoutez rien; je connais la prudence De ce nouveau tyran peu sûr de sa puissance. Comme il me croit Gaulois, et qu'il a besoin d'eux, Il craint trop d'irriter ces peuples dangereux.

Jugez de ses frayeurs à l'objet qui s'avance; C'est l'affranchi chargé du soin de sa vengeance, Qui vient vous immoler, ou s'assurer de vous. Ah Sextus! laissez-moi m'offrir seule à sès coups.

SEXTUS.

Vous exposer pour moi, c'est m'outrager, Tullie. M'enviez-vous l'honneur de défendre ma vie?

SCENE V.

## SEXTUS, TULLIE, PHILIPPE.

SEXTUS.

Approche, digne chef des infâmes humains Que César entretient pour ses lâches desseins.

 Hélas! si c'était lui.... Mais puis-je méconnaître Et les traits et la voix de mon auguste maître,? Quelle horreur en ces lieux règne de toutes parts! Dieux!quel spectacle affreux vient frapper mes regards!

(Il s'appuie sur les débris de la statue de Pompée.)
Chers débris, monuments de la fureur d'Octave;
Arrosez-vous des pleurs d'un vertueux esclave;
Ou plutôt, revivez, triste objet de mes vœux,
Et venez recevoir l'ame d'un malheureux.
Je me meurs.

Que dit-il? et qu'est-ce qui l'arrête?

Avance; à m'immoler ta main est-elle prête?

Que vois-je? quel mortel se présente à mes yeux?

Grands dieux! n'est-il donc plus de vertu sous les cieux?

L'erreur qui me flattait malgré moi se dissipe.

Qui m'eût dit qu'à regret je reverrais Philippe?

Ce fidèle affranchi du plus grand des mortels,

Qui semblait avec lui partager ses autels,

Que ses derniers soupirs avaient couvert de gloire;

Ce Philippe, autrefois si cher à ma mémoire,

Qui sut de la vertu m'applanir les chemins,

Philippe est devenu chef de mes assassins.

Tu pleures, cœur ingrat! Que de torrents de larmes

Il faudrait pour laver tes parricides armes!

Va, comble tes forfaits: si tes barbares mains

N'ont point assez trempé dans le sang des Romains,

Viens, cruel, dans le mien ennoblir ton épée; Plonge-la dans le sein du malheureux Pompée.

PHILIPPE.

Ah Sextus!

SEXTUS.

Serais-tu capable d'un remord?

Ecoutez-moi, mon maître, ou me donnez la mort. Daignez vous rappeler l'histoire de ma vie: D'aucun crime jamais elle ne fut flétrie.

SEXTUS.

Lève-toi.

PHILIPPE.

Non, seigneur; souffrez qu'à vos genoux, Avant que de mourir, je m'explique avec vous.

SEXTUS.

PHILIPPE.

Se peut-il que mon illustre élève Contre un infortuné s'indigne et se soulève? A-t-il pu soupçonner un cœur tel que le mien De vouloir enfoncer un poignard dans le sien?

(Il montre la statue de Pompée. )

Hélas! depuis la mort de ce maître adorable, Je n'ai fait que gémir de son sort déplorable. Octave, prévenu que j'avais mérité Qu'un maître pût compter sur ma fidélité, Me prévint, et bientôt m'accorda son estime.

On sait que ce tyran s'est fait une maxime D'attacher à son sort les hommes généreux Qui par quelques vertus se sont rendus fameux. C'est ainsi que j'ai su gagner sa confiance: Mais, dans l'art de tromper imitant sa science, Philippe n'a jamais trempé dans ses forfaits, Et Rome n'a de moi reçu que des bienfaits. Mais c'est par d'autres soins qu'un esclave fidèle Doit vous justifier son amour et son zèle. Octave ne croit plus que vous soyiez Gaulois: Votre noble fierté, les accents de la voix, Vos soins pour les proscrits échappés vers Ostie, Et l'ardeur que pour vous fait éclater Tullie, Alarment à tel point ce cœur né soupeonneux, Qu'il youdrait vous pouvoir sacrifier tous deux; Et, sans bien pénétrer quelle est votre origine, Il veut que cette nuit ma main vous assassine, Sans croire cependant que vous soyiez Sextus: Mais il vous croit du moins un ami de Brutus. Il vient de me quitter pour passer chez Fulvie: Je crains qu'à Cicéron il n'en coûte la vie. Les moments vous sont chers, et c'est fait de vos jours Si de ceux du tyran je n'abrège le cours. Pour sauver l'un de vous, il faut immoler l'autre: Choisissez du trépas de César, ou du vôtre. Rien n'est sacré pour moi des qu'il s'agit de vous. SEXTUS.

L'assassinat, Philippe, est indigne de nous. Avant que d'éclater tu pouvais l'entreprendre; Mais, instruit du projet, je dois te le défendre. Je m'en ferais un crime après l'avoir appris, Et l'on t'eut pardonné de l'avoir entrepris.

### PHILIPPE.

On ne peut trop louer un soin si magnanime : Mais je vois d'un autre œil l'autel et la victime. Le destin n'a point mis des sentiments égaux ... Dans l'âme de l'esclave et celle du héros. Mon devoir le plus saint, c'est de sauver mon maître. Qui d'Octave ou de vous aujourd'hui le doit être? César ne fut jamais ni mon dieu, ni mon roi; Et le plus fier tyran n'est qu'un homme pour moi. Si, pour vous soutenir, une égale fortune Rendait entre vous deux la puissance commune, Et que de l'immoler vous eussiez le dessein, Sextus pourrait ailleurs chercher un assassin. Mais s'armer du poignard qu'un lâche nous destine, Ce n'est que le punir alors qu'on l'assassine. Se laisser prévenir est moins une vertu, Que l'imbécillité d'un courage abattu. Il ne vous reste plus qu'une fuite douteuse : Pour le fils de Pompée elle serait honteuse.

Bientôt de toutes parts vous serez observé :

Prévenez donc le coup qui vous est réservé.

#### TULLIE.

Rejetez les conseils que Philippe vous donne; Mais fuyons, puisqu'ainsi votre honneur nous l'ordonne. Allons trouver mon père, et remettons aux,dieux Le soin de nous sauver de ces funestes lieux. PHILIPPE.

Moi, je vais retrouver César: daignez attendre Que je sois en état du moins de vous défendre. Vous verrez, si mon bras ne peut vous secourir, Que Philippe avec vous est digne de mourir.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIEME.

## SCENE I.

CICÉRON.

ORGUEILLEUX monuments d'une grandeur passée,

Qui par celle des dieux n'était point effacée; Et vous, marbres sacrés de nos premiers aïeux, Qui faisiez l'ornement de ces superbes lieux, En vain, de vos travaux célébrant la mémoire, Rome a cru de vos noms éterniser la gloire : Bientôt vous ne serez qu'un horrible débris, Et de nouveaux objets de larmes et de cris. Déja les rejetons de vos tiges fameuses, D'Antoine et de César victimes malheureuses, N'offrent plus à nos yeux qu'un mélange confus De morts et de mourants dans la fange étendus. (Il jette les yeux sur le tableau des proscriptions, et il y voit son nom.) Mais, parmi tant d'horreurs, quelle gloire imprévue Vient ranimer mon cœur et briller à ma vue ? Mon nom ne sera plus étouffé dans l'oubli. . . Et dans ses dignités le voilà rétabli. Enfin je suis proscrit : que mon âme est ravie!

Je renais au moment qu'on m'arrache la vie. Héros infortunés, souffrez que ce tableau Me serve, ainsi qu'à yous, de trône et de tombeau. Je mourrai dans ton sein, ô ma chère patrie!
Eh! que ne peut mon sang épuiser la furie
Des cruels triumvirs qui s'abreuvent du tien!
Qu'avec plaisir pour toi j'aurais donné le mien!
Au milieu des tourments je serais mort tranquille.
Je vivais pour toi seule, et je meurs inutile.
Quelqu'un vient. C'en est fait; voici l'heureux instant
Qui va livrer ma tête au glaive qui l'attend.
Mais je l'espère en vain; c'est le sage Mécène,
Qu'une pitié cruelle en tremblant me ramène,
Et qui me croit peut-être accablé de douleur
A l'aspect du seul bien qui peut toucher mon cœur.

# SCENE II.

## MÉCENE, CICÉRON.

MÉCÈNE.

MÉCÈNE.

MÉCÈNE.

Je lis dans vos regards une secrète joie
Qui dissipe ma crainte et flatte mon espoir.

César l'augmente encor dès qu'il veut vous revoir.

Ah Cicéron! souffrez que je vous concilie.

Pour triompher d'Antoine, et pour braver Fulvie,

Accorded votre fille aux soins officieux

D'un ami qui voudrait pouvoir l'unir aux dieux:

Renoncez à l'orguril de ces vertus austères
Qu'en des temps moins cruels se prescrivaient nos pères.

Ce n'est qu'en se pliant à la nécessité,

Que l'on peut des tyrans tromper l'autorité.

Un torrent n'a jamais causé plus de ravage Que lorsqu'à son courant on ferme le passage. Laissez-le s'écouler, et nous donnez la paix: Couronnez par ce don tous vos autres bienfaits.

CICÉRON.

César vous aurait-il chargé de la conclure, Rebuté d'outrager les dieux et la nature? Moins pressé de la soif de grossir ses trésors, Vous aurait-il promis de respecter les morts, De ne point dépouiller leurs enfants et leurs femmes Des biens que ce cruel prodigue à des infâmes? Ignorez-vous encor que des édits nouveaux Ordonnent de fouiller jusques dans les tombeaux; Que son avidité, par des lois inhumaines, Impose des tributs jusqu'aux dames romaines? Vous fait-il espérer que de notre union L'instant sera la fin de la proscription?

MÉCÈNE.

C'est pour vous que d'hier César l'a suspendue.

CICÉRON.

Eh bien! sur ce tableau daignez jeter la vue.
(Il lui montre le tableau de la proscription.)
Pour mieux me distinguer, c'est mon funeste nom
Qui seul en fait le prix.

MÉCÈNE.

Dieux ! quelle trahison ! César aurait dicté cet arrêt sanguinaire ! Mais non : je reconnais la main du téméraire Qui scul aura tracé cet horrible décret. Eh! quel autre qu'Antoine eût commis ce forfait?
César jusqu'à ce point eût-il flétri sa gloire?
Si je l'en soupconnais, ou si j'osais le croire,
Loin de tenter encor de le justifier,
Je serais le premier à le sacrifier.
S'il est vrai que César ait voulu vous proscrire,
Sur ce même tableau je vais me faire inscrire.
Adieu. Si je ne puis vous sauver de ses coups,
Vous me verrez combattre et monrir avec vous.

Eh! qu'importe à César que nous mourions ensemble, Et qu'un même supplice aux enfers nous rassemble! Que je plains ton erreur, aveugle courtisan, Si tu crois par ta mort attendrir un tyran! Je le vois; terminons ma course infortunée Par l'emploi que m'avait commis ma destinée. Parlons: fassent les dieux que mes derniers accents Ne se réduisent point à des cris impuissants!

#### SCENE III.

## OCTAVE, CICÉRON.

#### OCTAVE.

Cicéron en ces lieux n'a-t-il point vu Mécène?

Je ne l'ai que trop vu pour accroître ma peine. Mais sur un autre point, César, écoute-moi; C'est l'unique faveur que j'exige de toi. Je vois avec pitié que ta rigueur extrême Attirera bientôt la foudre sur toi-même. Si, pour nous accabler de maux et de douleurs . La terre a ses tyrans, le ciel a ses vengeurs. Crains, malgré ton pouvoir, que quelque main hardie Ne te punisse un jour de tant de barbarie. Quels monstres ont jamais immolé des enfants? Peut-on trop respecter ces êtres innocents? Hélas! de tes fureurs victimes lamentables. Leurs mères ne sont pas pour toi plus redoutables; Et cependant tu veux les priver de leurs biens : César leur eût plutôt prodigué tous les siens. C'était par des bienfaits qu'il vengeait une injure : Son fils , pour se venger , détruirait la nature. Est-ce ainsi que tu veux succéder à César, Ce héros qui traînait tous les cœurs à son char? Imite sa bonté : crois-moi , fais-nous connaître Que tu peux l'égaler, le surpasser peut-être.

Et pourquoi n'imputer qu'a moi seul ces décrets
Dont Rome a ressenti de si cruels effets?
Antoine est-il pour eux un dieu plus favorable?

Eh! qui pourrait fléchir ce tigre inexorable, Dans l'ivresse, l'orgueil et le luxe alaité, Monstre que le destin n'a que trop bien traité, Et qui pour ton malheur, nourri dans le carnage, N'a pour toute vertu qu'une valeur sauvage? César, dès qu'il s'agit d'avoir recours aux dieux, Qui d'Antoine ou de toi leur ressemble le mieux?
Le ciel de ses bienfaits t'enrichit sans mesure;
Respecte les faveurs que te fit la nature.
Que n'as-tu pas reçu de sa prodigue main?
Tous les dons d'un génie au dessus de l'humain.
Lorsqu'il ne tient qu'à toi d'être adoré dans Rome,
Te sied-il d'être Antoine, ou de n'être qu'un homme?
Sois César, sois un dieu: tu le peux, tu le dois;
Trop heureux que le sort te laisse un si beau choix!

OCTAVE.

Tu n'auras pas en vain recours à ma clémence, Ni d'un sexe timide embrassé la défense. Je souscris à tes soins; je veux en ta faveur Abolir ces décrets qui te font tant d'horrèur. Au sort des malheureux une âme si sensible, Pour moi seul aujourd'hui sera-t-elle inflexible? Je viens sur ta fierté faire un dernier effort. Qu'avec mon amitié la tienne soit d'accord. Je ne refuse rien lorsque ta voix m'implore: Laisse-moi triompher du fiel qui te dévore; Réunissons deux cœurs divisés trop longtemps Pour des cœurs vertueux, j'ose dire aussi grands.

Octave, tu me fis admirer ton enfance:
J'attendais encor plus de ton adolescence;
Tu m'as trompé. Les cœurs remplis d'ambition
Sont sans foi, sans honneur et sans affection.
Occupés seulement de l'objet qui les guide,
Ils n'ont de l'amitié que le masque perfide;

Prodigues de serments, avares des effets, Le poison est caché même sous leurs bienfaits. La gloire d'un grand homme est pour eux un supplice, Et pour lui tôt ou tard devient un précipice. Je n'espère plus rien, et je crains encor moins. Garde pour tes amis tes bontés et tes soins; Pour en être, il faudrait aimer la tyrannie.

#### OCTAVE

Déchire le bandeau d'une aveugle manie, Erreur dont ton orgueil s'est laissé prévenir; Et rougis des discours que tu m'oses tenir. Que peut me reprocher ton injuste colère? Qu'ai-je fait, qu'avant moi n'eût fait ici mon père? N'obéissait-on pas lorsque César vivait?

#### CICÉRON.

Sois seülement son ombre, et je suis ton sujet.
Du bonheur des humains sage dépositaire,
En faisant toujeurs bien, ne songe qu'à mieux faire:
Sois clément, vertueux, et rétablis les lois,
Je serai le premier à te donner ma voix.
Mais, tant que je verrai des tigres en furie
Déchirer les enfants de ma triste patrie,
Je ferai de mes cris retentir l'univers,
Et je les porterai jusques dans les enfers.

#### OCTAVE.

Pour me livrer la guerre avec plus d'assurance, Des hommes et des temps pèse la circonstance. Mon pèré n'eut jamais que sa gloire à venger; Ainsi César pouvait pardonner sans danger: Pour un autre César il n'eut point à proscrire.
Qui d'ailleurs eût osé lui disputer l'empire?
Je ne suis entouré que de vils sénateurs,
Opprobres des humains, lâches perturbateurs
Que se fût immolé la justice ordinaire,
Dont Brutus a voulu lui-même se défaire,
Et que ce meurtrier n'a laissés dans ces lieux
Que pour m'assassiner ou me rendre odieux:
Car de mes ennemis l'indigne politique
Ne tend qu'à me charger de la haine publique.
Mais en de vains discours c'est trop nous engager,
Je ne suis pas venu pour me faire juger.
Pour la dernière fois je demande Tullie.

#### CICÉRON.

Faut-il que jusques-là ta grandeur s'humilie?
D'un amour simulé laissons là les attraits.
Va, je r'ai pénétré plus que tu ne voudrais.
Les doux liens du cœur, étrangers dans ton âme,
Ne triompheront point de l'ardeur qui t'enflame;
C'est la soif de régner, voilà ce que tu veux;
Mais, comme il faut voiler ce projet dangereux,
Tu veux en imposer par l'hymen de Tullie;
Faire croire aux Romains, puisqu'à toi je m'allie,
Que j'épouse à mon tour ta haine et ta fureur,
En faveur d'un hymen qui me comble d'honneur;
Si je fouvre un chemin à la grandeur suprème,
Que je l'applanis moins pour toi que pour moi-même;
Et qu'enfin c'est moi seul qui diete tes arrêts,
Prétexte spécieux pour m'immoler après.

20

#### OCTAVE.

Si j'avais de te perdre une secrète envie,
Qui pourrait m'engager à retenir Fulvie?
Imprudent orateur, songe que ton orgueil
A de tes intérêts toujours été l'écueil.
S'il me faut, pour régner, l'appui d'une famille,
Qu'ai-je besoin, dis-moi, de toi ni de ta fille?
Ingrat, si tu jouis de la clarté du jour,
Apprends que tu ne dois ce bien qu'à mon amour.
Vois ton nom.

cicé ron. Je l'aivu, César; je t'en rends grace.

Mais il ne s'agit pas du sort qui me menace; Il s'agit des Romains. Pour la dernière fois, D'un ami malheureux daigne écouter la voix.

Je n'écoute plus rien d'un ami si perfide.

Ce n'est pas l'intérêt de Rome qui te guide:
Ce fameux Clodomir, ce rival odieux,
Qu'avec tant de secret tu cachais en ces lieux,
Injurieux objet d'une lâche tendresse,
Est le seul où ton cœur aujourd'hui s'intéresse.
C'est l'amant de Tullie: ose me le nier.

C I C É R O N.

Je ne chercherai pas à m'en justifier. Pourquoi de ce rival te ferais-je un mystère? A-t-il trempé ses mains dans le sang de ton père? Ou, si c'est un forfait que d'aimer les Romains, Implacable tyran, détruis tous les humains. C'est dans la cruauté que brille ton courage.

Ah! c'est pousser trop loin le mépris et l'outrage. Adieu; je t'abandonne à mon inimitié.

CICÉRON.

Va, fuis; je l'aime mieux encor que ta pitié. Celle de tes pareils, à-la-fois déshonore Et celui qu'elle épargne, et celui qui l'implore, (senl.)

Mais que sont devenus mes enfants malheureux, Depuis l'instant fatal qui m'a séparé d'eux? Ma fille dans sa fuite a-t-elle été surprise, Ou Sextus aurait-il manqué son entreprise? Hélas! de Tusculum s'ils ont pris le chemin, Dans mes tristes foyers ils m'attendront en vain; Je ne reverrai plus ce couple que j'adore. Eh! puis-je desirer de le revoir encore? J'obtiens le seul honneur que j'avais souhaité, Et du moins je pourrai mourir en liberté.... Mais je vois mes enfants.

## SCENE IV.

## CICÉRON, SEXTUS, TULLIE.

CICÉRON.

Chers témoins de ma joie, C'est pour la partager que le ciel vous envoie. Le destin va bientôt terminer mes malheurs, Et mon sort est trop beau pour mériter des pleurs, Viens, ma fille; jouis des honneurs de ton père: Vois, lis sur ce tableau la fin de ma misère. Sextus, vous m'avez vu le front humilié, Que parmi ces grands noms le mien fût oublié. Je me plaignais à tort des mépris d'un barbare; Pardonnons-lui tous deux un affront qu'il répare.

Seigneur, est-ce donc là ce destin glorieux Qui doit être pour nous si grand, si précieux? Mourir dans les tourments, victime de Fulvie, C'est mourir dans l'opprobre et dans l'ignominie. Eh! comment, sans rougir d'un si cruel transport. Pouvez-vous avec joie annoncer votre mort? Changerez-vous toujours d'avis et de conduite ? Un grand cœur doit avoir plus d'ordre et plus de suite. A peine vous formez un généreux dessein, Qu'à l'instant même il est banni de votre sein. A l'amour paternel un faux honneur succède; Et, plus le mal est grand, plus on fuit le remède. César ne vous a point encore abandonné: Si nous mourons, c'est vous qui l'aurez ordonné. Vous le savez, la mort n'a rien qui m'épouvante : Des cœurs infortunés c'est la plus douce attente. Ce qui me fait gémir, c'est de voir votre cœur S'honorer d'un trépas qui n'est qu'nn déshonneur. Mais, de ce même fer dont l'amour de Tullie S'est armé pour défendre une si belle vie, Si vous vous obstinez à rester en ces lieux. Je saurai, malgré vous, m'immoler à vos yeux.

CICÉRON.

Ah ma fille! étouffez ce transport téméraire. s e x t u s.

Mon père, il vous apprend ce que vous devez faire, Se peut-il qu'un grand cœur se montre si jaloux Des honneurs qu'un esclave obtiendrait comme yous? Quel misérable orgueil pour une âme romaine! Ah! loin de nous vanter une gloire si vaine, Rougissez de vous voir proscrit sur ce tableau. C'est dans le ciel qu'il faut inscrire un nom si beau. Des plus nobles proscrits je viens d'armer l'élite; C'est à mourir entre eux que l'honneur nous invite. Laisserez-vous périr ces guerriers généreux Qui s'exposent pour vous au sort le plus affreux? Un Romain, tant qu'il veut, peut rétablir sa gloire : C'est en cherchant la mort qu'il trouve la victoire. Lorsqu'il faut terminer ses déplorables jours, Est-ce au fer des bourreaux qu'il faut avoir recours? CICÉRON.

Ah! je n'aspire point aux honneurs de la guerre:
Le ciel ne m'a point fait pour désoler la terre,
Ni pour briller dans l'art des travaux meurtriers.
Ainsi que ses vertus, chacun a ses lauriers.
Et que peut m'importer, des qu'il faut que je meure,
Quelle main me viendra marquer ma dernière heure?
Lorsqu'on ne peut plus vivre, il faut savoir mourir,
Et se rendre quand rien ne peut nous secourir.
A quoi me servira votre valeur suprême,
Plus terrible cent fois pour moi que la mort même?

#### 294. LE TRIUMVIRAT,

Tullic est un héros au dessus du trépas , Qui viendra s'élancer à travers les soldats. Voulez-vous qu'à mes yeux on égorge ma fille , Et l'héritier qui peut relever ma famille ? Et comment osez-vous hasarder nos amis , Dès que le moindre espoir ne nous est plus permis ? Dans l'ardeur de tenter une vaine défense , Les ferez-vous périr pour toute récompense ?

Eh bien! si rien ne peut nous sauver de la mort,
Nous mourrons tous du moins dignes d'un meilleur sort.

C 1 C É R O N.

C'est parler en soldat, dont l'ardente manie Méprise également et la mort et la vie. Je suis père, et je dois mieux penser qu'un amant Qui ne consulte plus que son emportement. On n'en veut qu'à moi seul en ce moment funeste; Faut-il imprudemment sacrifier le reste? Mon sang appaisera la fureur des tyrans. Ah! laissez-lui l'honneur de sauver mes enfants. Calmez les fiers transports de ce cœur indomtable : Ma mort est désormais un mal inévitable. Ma fille, qui n'a plus d'autre soutien que vous, Aura-t-elle à pleurer son père et son époux? Adieu, mon cher Sextus; adieu, chère Tullie: Pour m'aimer plus longtemps, conservez votre vie. On vient. Ah! c'en est fait. Dieux! quel moment affreux! Hélas! pour ma défense ils se perdront tous deux.

### SCENE V.

## CICÉRON, SEXTUS, TULLIE, PHILIPPE.

PHILIPPE, à Sextus.

Vos amis assemblés sous diverses cohortes, Pour vous accompagner sont déja loin des portes. (à Tullie.)

Madame, en ce moment daignez suivre ses pas, Du sort de Cicéron ne vous alarmez pas, Octave, qui ne veut que semer l'épouvante, A cru, pour ébranler votre âme trop constante, Devoir ranger son nom au nombre des proscrits; Mais, malgré le courroux dont son cœur est épris, Il ne peut consentir à livrer votre père. Ainsi ne craignez rien de sa feinte colère.

(à Cicéron.)

Loin de vouloir, seigneur, en terminer le cours,

Il vient de m'ordonner de veiller sur vos jours.

Marchons à Tusculum, tandis qu'avec Tullie

Sextus ira se rendre au rivage d'Ostie.

CICÉRON.

Adicu, triste témoin de mes vœux superflus: Palais infortuné, je ne vous verrai plus.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

### SCENE I.

OCTAPE.

JE le connais enfin, ce rival trop heureux Que pour nous son nom seul rendait si dangereux, L'audacieux Sextus, que César trop facile Laissa vivre, ou plutôt régner dans la Sicile, Et dont il n'est sorti que dans le noir dessein De me plonger peut-être un poignard dans le sein. Le traître n'a que trop attenté sur ma vie, En séduisant le cœur de l'ingrate Tullie. Que de soins différents m'agitent tour-à-tour! Un peuple mutiné, l'ambition, l'amour; Sont-ce donc là les biens que tu cherchais, Octave, Et dont, pour ton honneur, tu n'es que trop esclave? Règne, puisque tu veux soumettre l'univers; Mais, en l'en accablant, partage moins ses fers. Sextus qui te brayait échappe à la vengeance. Avec une valeur égale à sa naissance, Que n'ai-je point encore à redouter de lui? Voilà ce qui me doit occuper aujourd'hui, Sans être secouru que de sa seule épée, Sextus par ses exploits fait revivre Pompée : Nous le verrons bientôt disputer avec nous Un fardeau dont le poids ne paraît que trop doux.

Mais je saurai bientôt prévenir son attente : Immolons à-la-fois Sextus et son amante. Heureusement Tullie est encor dans nos mains, Et de Rome son père a repris les chemins; Bientôt Hérennius, qui devait l'y conduire, De son sort, quel qu'il soit, aura soin de m'instruire. Mais Mécène paraît.

## SCENE II. OCTAVE. MÉCENE.

OCTAVE.

Cher ami, que mon cœur Avait besoin de toi pour calmer sa douleur!
Philippe m'a trahi: cet esclave infidèle,
Que je croyais si sûr et si rempli de zèle,
Par ses fausses vertus abusant mes esprits,
Etait d'intelligence avec tous les proscrits.
C'est lui qui les a tous sauvés de ma poursuite,
Et qui seul de Sextus a préparé la fuite.

MÉCÈNE.

Philippe n'a jamais mieux rempli son devoir Qu'en trompant votre haine et votre fol espoir. Et d'ailleurs, devait-il vous livrer son élève?

A ce nom si chéri déja l'on se soulève.

Si par malheur Sextus fût resté dans vos mains, Vous eussiez contre vous armé tous les Romains. Mais n'êtes-vous point las de tant de barbaries, Et d'exercer ici l'empire des furies?

#### CTAVE.

Qu'entends-je?

MÉCÈNE.

Les discours d'un ami vertueux, Dont vous approuveriez le zèle impétueux Si de quelque retour votre âme était capable; Mais aux cris comme aux pleurs elle est impénétrable. Vous ne serez que trop entouré de flatteurs, Et que trop inspiré par de vils délateurs: C'est l'unique entretien où vous trouviez des charmes. Je ne puis plus vous voir sans répandre des larmes. L'ami que j'avais cru digne d'être adoré, C'est le même par qui je suis déshonoré. Tandis que c'est lui seul qui détruit, persécute, Aux pleurs qu'il fait verser c'est moi qui suis en butte. Vos soldats, rebutés de servir d'assassins, M'ont déja reproché vos ordres inhumains. On dirait qu'en effet votre cœur sanguinaire Fait du sang des mortels sa substance ordinaire, Qu'il ne voit qu'à regret des hommes innocents : Car vous les croyez tous criminels ou méchants; Et bientôt à vos yeux, dans son sein déplorable, Rome n'offrira plus qu'un gouffre abominable Que vous acheverez de combler de forfaits. Mais, comme je suis las d'en supporter le faix, Adieu.

#### OCTAVE.

Quoi ! c'est ainsi que Mécène me quitte ! D'où peut naître, dis-moi, le transport qui t'agite ? Ah! loin de redoubler mon trouble et ma terreur, De l'état où je suis adoucis la rigueur. Tu sais que dès hier j'ai cessé de proscrire. Antoine, qui jouit avec moi de l'empire, Pour me perdre d'honneur, par ses détours secrets Fait passer sous mon nom ses horribles décrets.

MÉCÈNE.

Est-ce à vous de ramper sous les lois d'un infame Asservi lâchement aux fureurs d'une femme? Triumvir comme lui, libré de tout oser, Au plus cruel trépas il fallait s'exposer, Et laver dans son sang une parcille injure. Un affront vit toujours sur le front qui l'endure; Qui ne s'en venge pas, est fait pour le souffrir. On croirait, à vous voir tour-à-tour vous flétrir Par l'odieux trafic des plus illustres têtes, Que vous vous partagez le fruit de vos conquêtes. Il abandonne un oncle; et vous, un protecteur Dont vous avez longtemps recherché la faveur, A qui seul vous devez votre grandeur suprême, Et qu'il fallait sauver aux dépens de vous-même.

OCTAVE.

Cesse de m'effrayer, et me nomme l'objet Qui fait couler tes pleurs.

MÉCÈNE.

Ingrat, qu'avez-vous fait?
Hélas! hier encore il existait un homme
Qui fit par ses vertus les délices de Rome,
Mémorable à jamais par ses talents divers,

Dont le génie heureux éclairait l'univers. Il n'est plus.... Son salut vous cût couvert de gloire, Et de ves criautés effacé la mémoire. Qu'ai-je besoin encor de vous dire son nom? Ah! laissez-moi vous fuir, et pleurer Cicéron.

OCTAVE.

Qui, moi? j'aurais livré ce mortel admirable! Et c'est de ce forfait toi qui me crois coupable!

MÉCÈNE.

C'est en l'abandonnant que vous l'avez livré. De sang et de fureur votre çœur enivré, Soigneux de me cacher la moitié de ses crimes, Laisse au Tibre le soin de compter ses victimes.

OCTAVE.

Ah Mécène! un moment du moins écoute-moi:
Je ne veux entre nous d'autre juge que toi.
Moi-mème, pour sauver le père de Tullie,
J'ai disposé sa fuite à l'insu de Fulvie,
Et chargé de ce soin Léna, Salvidius,
Soutenus par Philippe et par Hérennius;
C'est par eux qu'en secret je le faisais conduire,
Sans prévoir que peut-être on pouvait les séduire.
Comment s'en défier, et surtout de Léna,
Tribun que j'ai reçu de la main d'Agrippa?
Pailleurs, à Cicéron Léna devait la vie.

MÉCÈNE.

C'est à son défenseur lui seul qui l'a ravie. L'intrépide orateur a vu sans s'ébranler Lever sur lui le bras qui l'allait immoler. « C'est toi, Léna, dit-il; que rien ne te retienne. « J'ai défendu ta vie, arrache-moi la mienne. « Je ne me repens point d'avoir sauvé tes jours , « Puisque des miens c'est toi qui dais trancher le cours. » A ces mots Cicéron lui présente la tête, En s'écriant : « Léna , frappe ; la voilà prête.» Léna, tandis que l'air retentissait de cris, L'abat, court chez Fulvie en demander le prix. Un objet si touchant, loin d'attendrir son âme, N'a fait que redoubler le courroux qui l'enflame. Les yeux étincelants de rage et de fureur, Elle embrasse Léna, sans honte et sans pudeur; Saisit avec transport cette tête divine, Qui semble avec les dieux disputer d'origine, En arrache.... Epargnez à ma vive douleur La suite d'un récit qui vous ferait horreur. Nous ne l'entendrons plus, du feu de son génie, Répandre dans nos cœurs le charme et l'harmonie. Fulvie a déchiré de ses indignes mains Cet objet précieux, l'oracle des humains: Mais on ne m'a point dit, après ce coup funeste, Ce que sa barbarie a pu faire du reste.

OCTAVE.

Si ce n'est pas César qui l'a sacrifié, Que de sa mort du moins la plus haute vengeance De César soupconné fasse voir l'innocence.

#### OCTAVE.

Si je m'en vengerai! quoi! tu peux en douter?
Ta douleur sur ce point n'a rien à redouter:
Ma haine désormais ne peut être assouvie
Qu'en noyant dans son sang l'exécrable Fulvie.
Ce n'est pas Lucius qui m'en fera raison;
C'est Antoine qui doit payer pour Cicéron.
Si tu m'aimes encor, va me chercher sa fille;
Je veux de ce grand homme adopter la famille.
De tes cris, de tes pleurs tu m'as importuné;
Rends-moi de Cicéron le reste infortuné,
Pardonne à mon dépit une fatale feinte
Qui porte à ma tendresse une si rude atteinte.
En croyant l'effrayer, hélas! je l'ai perdu.
Par pitié, rends sa fille à mon cœur éperdu.
Je ne me connais plus; que mon sort t'attendrisse.

### MÉCÈNE.

C'est vouloir de vos maux accroître le supplice. Eh! comment osez-vous souhaiter de la voir? Pourrez-vous soutenir ses pleurs, son désespoir? Peignez-vous les tourments où Tullie est en proie.

### OCTAVE.

Ah! n'importe, Mécène; il faut que je la voie.

M É C È N E.

Il est vrai que Tullie est rentrée en ces lieux, Et j'ai cru qu'il fallait la soustraire à vos yeux. Sans vouloir cependant la voir ni la contraindre, (De son juste courroux que ne doit-on pas craindre?) J'ai pris soin seulement qu'en ces moments affreux On ne l'instruisit point de son sort rigoureux.
N'allez point irriter une âme impérieuse
Dont rien n'arrêterait la haine audacieuse.
Quels efforts aujourd'hui n'a point tentés son bras
Pour Sextus, entraîné par ses propres soldats!
La dignité des mœurs, la vertu la plus pure,
Ne sont pas les seuls dons que lui fit la nature:
Tullie en a reçu la valeur de Sextus,
Les charmes de son sexe, et le cœur d'un Brutus;
Et vons la renverrez si vous daignez m'en croire.
Tant d'amour convient-il avec autant de gloire?
Qu'espérez-vous d'un cœur épris d'un autre amant?
Faites-en à Sextus un généreux présent.

OCTAVE.

Mes fureurs n'ont que trop justifié sa haine.... C'en est fait, j'y consens; renvoyons-la, Mécène, Puisqu'il faut s'occuper de soins plus glorieux.... Je la yois.... Juste ciel! cachons-nous à ses yeux.

### SCENE III.

## OCTAVE, TULLIE, MÉCENE.

## TULLIE.

Pourquoi me fuyez-vous, César? je suis vaincue: Les soldats de Sextus l'ont soustrait à ma vue; Vous avez triomphé de moi comme de lui. Hélas! dans mes malheurs où trouver un appui? Ne redoutez plus rien de la fière Tullie: Il n'est point de fierté que le sort n'humilie, Loin de vous refuser à mes tristes regards, Faites revivre en vous la bonté des Césars: Si j'ai porté trop loin les mépris et l'audace,

(Elle lui montre la statue de César.)
Au nom de ce héros, daignez me faire grace.
Ah seigneur! par pitté rendez-moi Cicéron:
Honorez-nous tous deux d'un généreux pardon.
En des temps plus heureux, votre haine endurcie
Eût été désarmée au seul nom de Tullie.

#### OCTAVE.

Ce nom n'est point encore effacé de mon cœur:
Un seul jour n'éteint point une si vive ardeur;
Et des feux que Tullie allume dans une âme,
Elle ne sait que trop éterniser la flâme;
Et, malgré le mépris dont vous payez mes vœux,
J'oublie, en vous voyant, que je suis malheureux;
Et j'ose me flatter que, moins préoccupée,
Vous eussiez respecté César devant Pompée.
Le ciel ne le fit point pour être mon égal;
Il n'est pas même fait pour être mon rival.

#### TULLE.

Ah César! est-il temps de me chercher des crimes? Daignez vous occuper de soins plus légitimes. Vous avez trop connu le cœur de Cicéron, Pour en avoir conçu le plus léger soupcon. Si de quelque réfus vous avez à vous plaindre, Son austère vertu ne laisse rien à craindre. At-il des conjurés emprunté le secours. Ou versé dans les œurs le poison des discours?

Il a toujours gardé le plus profond silence: Sa fuite ne peut être un motif de vengeance, Puisque vous-même avez ordonné son départ. Philippe était d'ailleurs chargé de votre part, Avec Hérennius, du soin de le défendre.

O C T A V E.

Mais, si vous n'avicz point dessein de me surprendre
Auriez-vous de Sextus accompagné les pas,
Et pour le soutenir corrompu mes soldats?

TULLIE. Quel peut être l'effroi que Sextus vous inspire? Ce n'est pas en fuyant qu'on dispute un empire. L'a-t-on vu contre vous soulever les esprits, Ou d'un nom redouté ranimer les débris? Il en eût recouvré la puissance usurpée, S'il se fût un moment fait voir comme Pompée. Ah! du sort de Sextus ne soyez point jaloux : Philippe n'a voulu que l'éloigner de vous. Son maître infortuné, qui n'a plus d'autre asile, Va sans doute avec lui regagner la Sicile. Faites-vous un ami de ce jeune béros: Il est digne de vous par ses nobles travaux. César, vous ignorez qu'une main meurtrière Vous aurait, sans Sextus, privé de la lumière. Tandis que votre haine éclate contre lui, C'est sa seule vertu qui vous sauve aujourd'hui. Pour l'en récompenser, permettez que mon père Aille près de Sextus terminer sa misère : Prenez en leur faveur des sentiments plus doux.

OCTAVE.

Mais, madame, Sextus est-il donc votre époux? Sitôt qu'à votre hymen je ne dois plus prétendre, Aux vœux de mon rival je consens de vous rendre.

TULLIE.

Ah César! vos détours sont trop injurieux.
Plus sincère que vous, je m'expliquerai mieux.
De Sextus, il est vrai, je dois être l'épouse.
Loin de vouloir tromper votre flâme jalouse,
Javoûrai sans rougir que nous avons tous deux,
Malgré tant de malheurs, brûlé des mêmes feux:
Mais, quel que soit l'amour qu'il inspire à Tullie,
Si vous m'aimez encor, je vous le sacrifie.
Vous pouvez d'un seul mot rendre mon sort heureux.
Parlez, me voilà prête à contenter vos vœux.
Un si grand sacrifice est le prix de mon père:
Rendez à ma douleur une tête si chère;
Apprenez-moi du moins ce qu'il est devenu.

Hérennius ici n'a point encor paru. Mécène, en attendant, prenez soin de Tullie: Je vais sur Cicéron interroger Fulvie.

TULLIE.

Non, César, demeurez... Mais quel objet nouveau Vient frapper mes regards sous ce triste tableau? Hélas! je reconnais la céleste tribune Que mon père occupait avant son infortune. C'est de là que, rempli d'un feu toujours divin, Il semblait prononcer les arrêts du destin...

Plus j'ose l'observer, plus ma frayeur augmente. Mécène.... la tribune.... elle est toute sanglante. Ce voile encor fumant cache quelque forfait. N'importe, je veux voir.

(Elle monte à la tribune, et lère le voile.)

Dieux! quel affreux objet!

La tête de mon père!... Ah monstre impitoyable!

A quels yeux offres-tu ce spectacle effroyable?

OCTAVE.

L'horreur qui me saisit à ce terrible aspect, Pourrait justifier l'homme le plus suspect. On n'en peut accuser que la main de Fulvie. TULLIE.

La tienne a-t-elle moins fait voir de barbarie?
Ne lui conteste point un coup digne de toi.
O Sextus! tout est mort et pour vous et pour moi.
Traître, pour assouvir la fureur qui t'anime,
(Elle se tue.)

Tourne les yeux; voilà ta dernière victime.

FIN.

# D I S C O U R S ACADÉMIQUES.



## D I S C O U R S ACADÉMIOUES.

Monsieur de Crébillon ayant été élu par messieurs de l'Académie française, à la place de M. de la Faye, y prit séance le jeudi 27 septembre 1731, et prononça le remerciment qui suit.

Muse, voici le jour si longtemps attendu, Jour dont aucun espoir ne m'annonçait l'aurore; Jour heureux, qui pour nous ne luirait pas encore Si de nos sculs succès sa course cût dépendu. Muse, vous le voyez: une troupe immortelle Daigne vous partager ses honneurs, ses emplois. Parlez, et s'il se peut justifiez son choix; Mais ne prononcez rien qui ne soit digne d'elle.

Apollon, c'est ici que tu dois m'avouer, Puisque ta voix m'appelle au temple de mémoire: Je ne demande rien qui ne soit à ta gloire; Ce sont tes favoris que je voudrais louer. Aucun fiel n'a jamais empoisonné ma plume. Ferais-je, pour chanter, des efforts superflus? Dieu des vers, aux rayons dont brillent tes élus, Souffre pour un moment que mon feu se rallume; Je les vois tout couverts de tes ravons divins; Dans leurs mains chaque jour tu déposes ta lyre. Ma Muse, un jour de gloire est un jour de délire; Sers mon audace, et prends la lyre dans leurs mains.

Téméraire, arrêtez, et respectez Minerve. Elle a, comme Apollon, ses autels en ces lieux. La raison y préside, et son front sérieux Se riderait aux traits d'une indiscrète verve. Je la vois qui déja blâme nos vains efforts. Puisque du moindre excès sa dignité s'offense, Muse, ne célébrons que ma reconnaissance: La raison elle-même avoura nos transports.

Mais, quel éclat nouveau tout-à-coup m'environne?
Sommes-nous sur l'olympe, ou dans le champde Mars?
Quel charne vient d'unir sous mêmes étendards
Les enfants des neuf Sœurs aux enfants de Bellone?
Pourpres, mitres et croix, Mars, Neptune et Thémis,
Tout se confond ici, s'allie et s'humanise.
Sans orgueil avec moi le héros fraternise,
Et je ne crois plus voir qu'une troupe d'amis.

Ame de Richelieu, contemple ton ouvrage,
Qui doit, ainsi que toi, percer la muit des temps;
Cos illustres mortels, sans cesse renaissants,
Comme pour l'assurer un éternel hommage.
Dans l'art de gouverner moins ministre que roi,
L'univers, en tremblant, adora ton génie:
Tout plia devant toi dans le cours de ta vie;
Tu soumets l'avenir, et règnes après toi.

Cependant il n'est plus, ce mortel si célèbre
Qui fit trembler Thétis et le fier dieu de l'Ebre.
Quelle éclipse pour vous! et quel astre nouveau
Pouvait ici du jour ramener le flambeau?
Mais, en sujets la France aussi riche que Rome,
En même temps regrette et produit un grand homme.
Armand vous laissait-il l'espoir d'un successeur?
Il apparut, cueillit ce sublime héritage.
Et sur Armand Séguier eut même un avantage:
Du plus grand des mortels il fut le précurseur.

Louis, ô nom chéri! souverain adorable,
Des caprices du sort exemple mémorable,
A tes mânes sacrés nous n'offrons plus de fleurs
Que nos regrets profonds n'arrosent de nos pleurs,
Vous qui l'avez suivi de victoire en victoire,
A-la-fois compagnons et témoins de sa gloire,
Qui de tout votre sang sûtes la consacrer;
Guerriers, qui mieux que vous pourrait la célébrer?
Quel roi mérita mieux une auguste louange?
De dons et de vertus quel précieux mélange!
C'était, après les dieux, l'âme de l'univers.
Roi grand par ses exploits, plus grand par ses revers,
La mort termine en vain son illustre carrière.
Ce demi-dieu mortel ressemble à la lumière,
Qui prend de nouveaux feux dans l'ombre de la nuit,

Et semble encor s'accroître au moment qu'elle fuit. France, console-toi: Louis vient de renaître. Des hommes tels que lui peuvent-ils cesser d'être? Digne trône d'un roi fameux par ses trayaux, On dirait que le ciel te doive des héros; Que le sang des Bourbons, tige heureuse et féconde, Doive dans chaque en fant donner un maître au monde. Français, loin de gémir sous d'odieuses lois, Vous retrouvez toujours vos pères dans vos rois. Votre bonheur constant ne dépend point des parques. A peine vous perdez le plus grand des monarques, Qu'un autre, jeune encor, fait briller des vertus Que Rome, à quarante ans, admirait dans Titus. Juste, clément, pieux, son austere jeunesse Semble déja dicter les lois de sa vieillesse.

Un ministre attentif, prudent, religieux, Fuyant de vains lauriers l'éclat ambitieux, Qui sait, du bien public sage dépositaire, User en citoyen du pouvoir arbitraire; Aigle de Jupiter, mais ami de la paix, Il gouverne la foudre, et ne tonne jamais. Louis, c'est mériter l'empire de la terre, Que savoir dignement confier son tonnerre.

Que savoir dignement conner son tonnerre.

Tu crains, après ces noms, de reparaître au jour,
La Faye? Et que crains-tu? C'est ici ton séjour.

Viens-t'y montrer paré de ces graces naïves
Qu'Apollon dans tes vers semble tenir captives:
De ton génie heureux prête-moi la douceur:
Viens toi-même établir ton faible successeur.
De combien d'agréments ta raison fut ornée!
Sur quels objets encor parut-elle bornée?
Le goût du vrai, du beau; censeur ingénieux,
Qui sans humilier montrait à faire mieux:

Le sel athénien, l'urbanité romaine;
Tour-à-tour Lélius, Malherbe ou La Fontaine;
Aimable paresseux, plongé dans le loisir,
Quel n'eût-il pas été? Mais sa muse volage,
Parmi tant de talents qui n'avait qu'à choisir,
Aimait trop de l'esprit le doux libertinage.
Quelle perte pour vous! quelle honte pour moi!
Apollon, je me tais; j'espérais mieux de toi:
Il faut plus de grandeur quand l'audace est extrême.
Sur ta foi j'ai suivi mon orgueilleux projet:
Tu ne te plaindras pas du moins de mon sujet,
Et tu me le fais croire au dessus de toi-même.

#### ÉLOGE

DE

#### M. LE MARÉCHAL DE VILLARS,

Prononce dans l'Académie française, le 9 décembre 1734.

IL n'est plus, ce guerrier dont nos derniers malheurs Ont immortalisé la prudence et les armes. Peuples, dont sa valeur dissipa les alarmes, Elevez-lui du moins un tombeau dans vos cœurs. Toi dont le nom préside au temple de mémoire, Nom par tant de vertus à jamais consacré, Nom fameux, et toujours faiblement célébré, Malgré ce que nos chants ont redit de ta gloire; Louis, descends des cieux, paraîs sur ces autels Que la terre a dressés au plus grand des mortels; Ce fut toi : viens placer dans ce temple où tu règnes, Un guerrier qui souvent eut part à tes exploits, Qui par tant de trayaux justifia ton choix, Et qui sut d'un seul coup relever nos enseignes. Dans ces temps où ton peuple osa trembler pour toi, Ces jours marqués de sang, où le sort infidèle Eprouvait ton grand cœur pour en faire un modèle,

Ce guerrier seul fléchit les destins de son roi, Les forca de rentrer dans cette obéissance Qui les tint si longtemps soumis à ta puissance. Il ne lui restait plus, après tant de hauts faits, Après tant de remparts qu'il réduisit en poudre, Qu'à porter aux vaincus l'olivier de la paix. De cette même main dont il lançait ta foudre. Capitaine, ministre et soldat tour-à-tour, Dévouant à son roi tous les temps de sa vie, L'état, le cabinet, les champs de Mars, la cour, Partagèrent son cœur sans lasser son génie. Quels périls pour Louis n'a-t-il pas affrontés! Combien, pour nous venger, en a-t-il sormontés! Aucun n'a triomphé de sa valeur suprême. Ces foudres que l'airain fait voler dans les airs, Ces foudres inconnus à Jupiter lui-même, N'étaient pour ce héros que de faibles éclairs : On eût dit, à le voir poursuivre la victoire, Qu'ils brillaient seulement pour annoncer sa gloire. Louis, à ce portrait tu reconnais Villars, Cet élève, ou plutôt ce fier rival de Mars, Et peut-être le tien. Son âme généreuse, Quoiqu'il n'eût que toi seul pour but de ses travaux, De toutes les vertus était ambitieuse, Et les tiennes sans doute ont formé ce héros. Fridelingue, Denain, batailles mémorables. Quels succès glorieux m'offrez-vous à chanter! Vous-mêmes, lieux cruels, mais pour nous honorables, Où la mort sur ses jours osa presque attenter,

Les lauriers de Villars sur vos champs redoutables N'ont-ils aucun éclat que nous puissions vanter? Cependant, quels exploits viendraient se présenter Au seul ressouvenir de ces temps déplorables! Déja tous nos honneurs étaient évanouis : L'état sur son déclin, défaite sur défaite ; (C'était alors le temps des revers de Louis) Nos soldats accablés de honte et de disette, De désespoir peut-être autant que de langueur. Hommes quant aux besoins, Français pour la valeur. Leur chef d'un seul coup-d'œil réveille leur audace : Tous s'offrent en héros au coup qui le menace ; Et Villars, qui bravait la mort et le destin, Appelle, tout sanglant, l'ennemi vers Denain. C'est là que ce vengeur de la Seine et de l'Ebre Fit voir qu'à Malplaquet il n'avait survécu, Oue pour rendre à Denain sa valeur plus célèbre. Et qu'un foudre de moins Eugène était vaincu. Ainsi de nos destins fixant la violence, Villars humilia de superbes vainqueurs. Fit revivre en un jour leurs anciennes terreurs. Vengea son roi, soi-même, et rétablit la France, Tel, et plus grand encor, les Alpes l'ont reyu. Non pas jeune, et tenté d'une fortune illustre : (Au comble des honneurs il était parvenu) C'était Villars, bravant son dix-septième lustre; Le premier des Français, fortuné, glorieux, Qui pouvait, de tous soins exempt par sa vieillesse. Borner tous ses devoirs aux conseils précieux

D'un chef dont les travaux ont formé la sagesse. Et quelle gloire encor pouvait flatter Villars, Ou relever l'éclat d'une si belle vie? Mais Villars était né pour servir sa patrie, Et pour trouver la mort dans les champs des Césars. Guerriers qui pour Louis signalez votre zèle, Villars n'aima jamais que l'état et son roi : Il s'en fit un honneur, un devoir, une loi. Ne perdez point de vue un si parfait modèle. Quel roi plus digne encor de régner sur vos cœurs. Doit exciter en vous la généreuse envie D'armer, pour le servir, ces bras toujours vainqueurs, Dont l'effort fit trembler le Rhin et l'Italie? Du siècle de Louis heureux restaurateur. Louis, nouveau soleil, paraît sur l'hémisphère. Avec tous les rayons de son prédécesseur, Et toutes les vertus de son auguste père. Equitable vengeur d'un téméraire affront Que n'a point dû souffrir l'honneur du diadême, La justice du ciel semble ceindre elle-même Les lauriers destinés à couronner son front. Il est d'autres bienfaits, et qu'un bon roi préfère A toutes les faveurs qu'il tient des immortels; C'est un sujet doué des dons du ministère, Qui partage avec lui ses devoirs paternels; Un ministre éclairé, qui, clément et sévère, Soutienne également le trône et les autels; Qui soit tel que Fleury, dont les soins éternels Nous représentent moins un ministre qu'un père.

Règne heureux et brillant ! tu nous rends à-la-fois Nos plus vaillants guerriers, nos plus sages ministres: Tu nous rends avec eux le plus grand de nos rois. France, tu ne crains plus d'événements sinistres. Du plus hardi soldat rivaux et compagnons, Deux soldats adoptés par le dieu de la Thrace, Héritiers des vertus et du sang des Bourbons, Signalent à l'envi leur zèle et leur audace. Le vainqueur de Rocroi, fécond en successeurs, Condé, qui pour le nom, la gloire et les honneurs, N'eut au dessus de lui que les dieux et son maître, L'intrépide Condé vient encor de renaître. Vous qui, formé d'un sang et si noble et si beau, Joignez à sa splendeur la valeur la plus fière; Qui, d'un sentier pour vous étranger et nouveau, Trouvez du premier pas la route familière; Clermont, tous vos aïeux, héros dès le berceau. N'ont pas plus dignement commencé leur carrière. Poursuivez; votre cœur est fait pour les hasards. Qu'avec vous et Conti, déja plus redoutables, Nos guerriers sur vos pas soient toujours indomtables, Vous devez cette gloire aux mânes de Villars, Ce héros qui, pliant sous le faix des années, Eût cru voir au mépris les siennes condamnées, Et que de ses lauriers il eût flétri l'éclat, Si son dernier soupir n'eût été pour l'état,

Cinquante ans après la réception de M. DE
FONTÈNELLE, l'Académie française, ayant jugé à propos de élébrer une époque si rare, et de donner des marques particulières de son estime à cet illustre Académicien, le nomma directeur par acclamation; et M. DE CRÉBILLON lui adressa ces vers le jour de la séance publique du 25 août 1741.

Tor 'qui fus animé d'un souffle d'Apollon. Dépositaire heureux de son talent suprême, Esprit divin qui n'eut d'autre pair que lui-même, Héros de Melpomène et du sacré vallon, Paraîs; nous consacrons une fête à ta gloire. A ce nom qui suffit pour nous illustrer tous : Viens voir un héritier digne de ta mémoire, Une seconde fois renaître parmi nous. Louis, ton règne fut le règne des merveilles; L'univers est encor rempli de tes hauts faits : Mais les lauriers éueillis par l'aîné des Corneilles. Font voir que tu fus grand jusques dans tes sujets. Si ton auguste fils n'a point vu le Permesse. Enfanter sous ses lois ce mortel si fameux. Il a, dans ses neveux, un sujet que la Grèce 1 Le grand Corneille.

Eût placé des l'enfance au rang des demi-dieux. Jeune encor, ses écrits excitèrent l'envie : Mais il en triompha par leur sublimité. A peine il vit briller l'aurore de sa vie, Qu'il vous parut déja dans sa maturité. S'il cueillit, en Nestor, les fruits de sa jeunesse Dix-sept lustres n'ont point ralenti ses talents : L'age, qui détruit tout, rajeunit sa vieillesse : Son génie était fait pour brayer tous les temps. Albion, qui prétend nous servir de modèle, Croit que Locke et Newton n'eurent jamais d'égaux; Le Germain, que Léibnitz compte peu de rivaux; Et nous, que l'univers n'aura qu'un Fontenelle. Prodigue en sa faveur, le ciel n'a point borné Les présents qu'il lui fit au seul don du génie; Minerve l'instruisit, et son cœur fut orné De toutes les vertus par les soins d'Uranie. Loin de s'enorgueillir de l'éclat de son nom, Modeste, retenu, simple, même timide, On dirait quelquefois qu'il craint d'avoir raison, Et n'ose prononcer un avis qui décide. Illustres compagnons de ce nouveau Nestor, Assemblés pour lui ceindre une double couronne, Pour la rendre à ses yeux plus précieuse encor; Parez-la des lauriers que votre main moissonne. C'est ici le séjour de l'immortalité. En vain mille ennemis attaquent votre gloire: Ces auteurs ténébreux passeront l'onde noire; C'est yous qui tiendrez lieu de la postérité.

Si les écrits pervers, la noirceur, l'impudence, Ont fermé votre temple aux hommes sans honneur. Les talents, le génie et la noble candeur Ont toujours parmi vous trouvé leur récompense. Le soin de célébrer le plus grand des mortels N'est pas, quoique constant, le seul qui vous anime : Quelquefois des mortels d'un ordre moins sublime Ont yu brûler pour eux l'encens sur vos autels. Daignez donc soutenir le zèle qui m'inspire ; Pour chanter Fontenelle il faut plus d'une voix. Ranimez les accents d'un vieux chantre aux abois, Ou du moins un moment prêtez-moi votre lyre. Assidu parmi vous, dix lustres de travaux Ont déja signalé sa brillante carrière; Mais ce ne fut pour vous qu'un instant de lumière: Condamnez Fontenelle à dix lustres nouveaux. Pour pénétrer le ciel en ses routes profondes, Destin, accorde-lui des jours sains et nombreux : Il en fallut beaucoup pour parcourir les mondes; Il en faut encor plus pour contenter nos vœux.

### COMPLIMENT AUROI,

SUR LE RÉTABLISSEMENT DE SA SANTÉ.

LE MARDI 17 NOVEMBRE 1744.

SIRE,

Votre majesté vient de voir, dans nos transports et dans nos acclamations, une image naïve de l'état déplorable où la crainte de perdre un si digne souverain avait réduit toute la France; et on ne lira point sans étonnement, que le plus almable et le meilleur de tous les rois nous ait coûté plus de larmes que les tyrans n'en ont jamais fait répandre. L'admiration des étrangers et l'amour des peuples furent toujours des objets de la plus noble ambition. César lui-même se fût estimé trop heureux de pouvoir inspirer ces sentiments dans le cours

d'une longue vie; et votre majesté, qui les inspira des l'enfance, qui les a justifiés chaque jour, nous en a fait une sorte de religion dans le cours de six mois. Trop heureux les Français, si votre majesté, plus ménagère d'une vie si précieuse, n'éprouvait pas si souvent leur tendresse, et ne leur causait pas des alarmes plus terribles pour eux que la haine d'un ennemi qui, graces à votre valeur, ne leur donne plus d'autre soin que celui de vous élever des trophées! Puisse l'académie française, sire, après avoir partagé si vivement la douleur et la joie de tant de fidèles sujets, célébrer, au gré de ses vœux, les vertus d'un si grand maître!

#### VERS

#### RÉCITÉS AU ROI A LA SUITE DU COMPLIMENT.

Quel orage soudain s'élève et m'environne! L'épouvante et l'horreur règnent de toutes parts. Que de gémissements ! l'air mugit, le ciel tonne. Dieux ! quels tristes objets s'offrent à mes regards ! Où suis-je? Quoi ! je touche à l'infernale rive! Français infortunés, y portez-vous vos pas? Qui vous amène en foule aux portes du trépas? J'entends parmi vos pleurs une bouche plaintive Articuler des mots qui me glacent d'effroi: « O déplorable sang ! ô malheureuse reine ! . . . » La reine ! . . . Ah! c'en est fait, notre mort est certaine : La France va donc perdre et son père et son roi? Français, le désespoir où votre âme se livre Doit aller aussi loin que la rigueur du sort. Si Louis ne vit plus, il faut cesser de vivre: Pouvons-nous souhaiter une plus digne mort? Roi, notre unique bien, quoi! la parque perfide Voudrait porter sur vous une main parricide!...

Mais quel bruit éclatant vient agiter les airs? Quelle étrange lueur roule dans les ténèbres? A travers tant d'objets terribles et funèbres, Je vois quelque clarté pâlir dans les enfers. Est-ce le dieu des morts qui tient sa cour funeste? Mais non; ce qui paraît n'a rien que de céleste. Mais quel est donc le dieu que je vois accourir? Il tend yers nous les bras; c'est pour nous secourir. Mille rayons brillants forment son diadême. Le dieu des morts n'a point ce port majestucux, Cet air noble et touchant, ni ce front vertueux. C'est, je n'en doute plus, Louis-le-Grand lui-même Qui vient sécher nos pleurs et calmer nos regrets. Hélas! il veille encor sur ses anciens sujets. Ce roi, qui si longtemps a gouverné la terre, Règne-t-il en des lieux inconnus au tonnerre? On dirait qu'aux enfers il va donner des lois.

Voilà ses traits, ses yeux; je reconnais sa voix. «Fermez, dit-il, fermez la retraite des ombres;

« Mon fils n'entrera point dans les royaumes sombres. « S'il mourait, que d'exploits seraient ensevelis!

«Et qui pourra compter les exploits de mon fils? «Entre César et moi le ciel marque sa place:

« Mais les dieux seront lents à terminer ses jours ;

« Et, si la gloire a droit d'en prolonger le cours, « Il n'est point de Nestor que son âge n'efface.

«Il n'est point de Nestor que son âge n'efface. «Français, vous reverrez ce roi si généreux.

"Puissent le voir aussi les fils de vos neveux! "
Il dit, et tout-à-coup les ensers disparaissent."

Il dit, et tout-à-coup les enfers disparaissent.'

La mort fuit, le jour vient, et les Français renaissent.

Mais, quel éclat nouveau vient embellir ces lieux?

Persone pour les prépardens le séjons des dieux?

Passons-nous des enfers dans le séjonr des dieux? Quels feux étincelants brillent sur l'hémisphère? Ah! si c'était Louis! Mais en vain je l'espère ; Il est trop occupé de ses nobles travaux; Il brave également la mort et le repos. Qu'est-ce donc que je vois ? C'est un autre lui-même, La gloire · je le juge à sa beauté suprême ; C'est elle en ce moment qui vient nous l'annoncer. La gloire prend toujours soin de le devancer. Hélas! il est donc vrai, nous allons voir paraître Ce héros, le plus grand que le ciel ait fait naître! Venez, voyez, chantez l'aimable souverain Dont nous a fait présent la faveur du destin, O Français! peuple heureux, et si digne de l'être, Venez en rendre grace à votre auguste maître. C'est lui, c'est sa bonté qui vous rend tous heureux. Qu'il soit, après le ciel, l'objet de tous vos vœux; Qu'en vos temples pour lui sans cesse l'encens fume; Que par le peuple épars le salpêtre s'allume; Que le feu, s'élançant par éclats dans les cieux, De leur reconnaissance aille instruire les dieux.

#### SECONDE PIECE DE VERS

#### PRÉSENTÉE AU ROI LE JEUDI 26 NOVEMBRE 1744.

Dieu des rimeurs, crois-moi, point de querelle, Ou soutiens micux tes airs de protecteur. Qui mieux que moi, ton ancien serviteur, Dut espérer une grace nouvelle? Mais qu'as-tu fait de ce jour, le plus beau, Le plus brillant, le plus doux de ma vie? Je l'avoûrai, j'ai manqué de génie: Mais nous pouvons faire un effort nouveau. Chanter son roi, c'est chanter sa maitresse: Il faut toujours la louer bien ou mal; C'est d'un seul trait signaler sa tendresse, Et désoler celle de son rival. Nommer Louis, est un préliminaire Qui va d'abord gagner tous les Français. Ce nom si cher vaut lui seul l'art de plaire : Ainsi chantons; je réponds du succès. D'autres que nous, dans la même carrière, Eussent été sifflés sans la matière. Tous cependant ont trouvé des lecteurs, Tant le sujet intéressait les cœurs. Disons que Mars, d'accord avec Minerye.... Le beau début! ô la sublime verve!

Laisse-moi dire, écoute-moi jusqu'au bout; Amour nous aide, et Louis sur le tout. A ses conseils la justice préside, Et la sagesse y recueille les voix : Mars exécute, et Minerve décide ; Mais c'est Louis qui leur dicte ses lois, Qui tour-à-tour tient le glaive et l'égide, Père, soldat, et monarque à-la-fois. Disons qu'il fait honneur à notre espèce, Grand sans orgueil, redoutable et charmant. Est-ce là tout? Pauvre dieu du Permesse! Sans tes leçons j'en dirais bien autant. Va, laisse-moi; je te tiens quitte De l'avenir et du présent. Tu m'as donné, pour tout mérite, Le cruel et morne talent De hurler dans la tragédie.

Tu diras de plus que c'est toi Qui m'as mis à l'académie : Moi, je t'ai fait parler au roi. RÉPONSE aux Discours prononcés par M. l'abbé Girard et M. l'abbé de Bernis.

#### Monsieur,

Vous avez recherché avec empressement l'académie ; c'était faire son éloge : elle vous reçoit ; c'est faire le vôtre. Heureux si, en nous associant des hommes célèbres qui nous sont indiqués par les suffrages du public, nous n'avions pas de si grandes pertes à déplorer! Celle que nous venons de faire dans la personne de votre illustre prédécesseur, nous coûtera des regrets éternels. En vain nous retrouverons en vous ses vertus et ses talents : les mêmes charmes ne sont pas la même personne; et il est souvent plus aisé d'être dédommagé que consolé. D'ailleurs, l'estime, l'amitié et la reconnaissance perdraient trop de leurs plus belles fonctions, și l'on pouvait oublier les morts. Un souvenir durable est le plus digne monument que nous puissions ériger aux hommes vertueux. Eh ! que ne devons-nous point à la mémoire de M. l'abbé de Rothelin ? Ce fut un des plus grands sujets que l'académie ait jamais eus ; recommandable par sa

A M. l'abbé Girard.

naissance, par son attachement à ses devoirs, par ses liaisons, par ses mœurs; l'esprit orné, mais naturel, et qui ne connut jamais d'autre art que celui de dire son avis sans humilier celui des autres.

Critique sage, profond et poli, mais ferme lorsqu'il s'agissait de sacrifier ces endroits défectueux que les auteurs, soit dégoût, soit paresse, ou vanité si l'on veut, cherchent toujours à justifier. Ce serait peu de dire qu'il aima les lettres; il les protégea; et plusieurs d'entre ceux qui les cultivent ne le désavoueront point pour protecteur, ni même pour bienfaiteur. Magnifique, libéral, il ne lui manqua, pour être un second Mécène, que les trésors du favori d'Auguste; mais s'il ne les eut pas dans les mains, il les eut dans le cœur. L'air de dignité, qui donne du relief aux plus grandes vertus, ou qui sert du moins à les faire respecter; la décence qui les décore, si elle ne les suppose pas toujours, régnait dans les moindres actions de M. l'abbé de Rothelin, non comme des ornements empruntés pour parer les dehors, mais à titre de qualités personnelles, et nées avec lui. Enfin, il fit honneur à sa naissance, à son état, et à l'académie. Les louanges que je donne à votre prédécesseur, monsieur, sont d'autant moins suspectes, que je suis peut-être, de tous les académiciens, celui qui ai le moins profité du bonheur de l'avoir pour confrère.

Puisque nos usages, monsieur , et la fatalité de

A M. l'abbé de Bernis.

mon ministère, me forcent pour ainsi dire de rendre aujourd'hui les derniers devoirs au mort que vous remplacez, et que d'ailleurs il est naturel d'entretenir de nos pertes ceux que nons avons choisis pour les réparer , je viens à M. l'abbé Gédoyn. Si le genre de vie qu'il avait embrassé ne lui permit point de se dévoucr au service de l'état, ainsi que ses ancêtres, il n'en fut pas moins utile à sa patrie, par . le desir ardent qu'il avait pour l'accroissement des lettres, auquel il contribua si longtemps par luimême. Son assiduité parmi nous, son attachement pour la compagnie, non-seulement nous le rendirent infiniment cher, mais lui avaient gagné toute notre confiance; et nous regretterons toujours cette aimable franchise avec laquelle il nous disait si souvent et si bien nos vérités : talent desirable dans la société, mais quelquefois dangereux, à moins qu'il ne soit soutenu par les qualités qui brillaient dans M. l'abbé Gédoyn, beaucoup de probité, beaucoup d'esprit, beaucoup d'érudition, et un grand usage du monde. Je ne dirai rien de scs ouvrages : ce ne serait qu'une répétition de ce que vous en avez dit; et il serait difficile de rien ajouter au tour ingénieux que vous avez pris pour louer votre prédécesseur. Votre génie a paru jusqu'ici tourner du côté de la poésie : mais vous avez généreusement sacrifié votre goût particulier à celui que M. l'abbé Gédovn avait pour l'histoire, en nous donnant vous-même celle du progrès des lettres en France, et qui amenait si naturellement l'éloge de notre fondateur; éloge tant de fois entrepris, et avec si peu de succès, que l'on pourrait nous regarder moins comme ses panégyristes, que comme un monument tacite de sa gloire.

Mais c'est le sort de ces mortels fameux que la vertu élève au dessus des autres hommes, de ne pouvoir être loués que par leur réputation. En vain les murs de ce palais retentissent du nom de Louisle-Grand. Après beaucoup de louanges, et multipliées presque à l'infini, qui de nous pourra se flatter de lui en avoir donné qui fussent dignes de lui? Et que n'aurons-nous pas à craindre, si nous osons célébrer les vertus de son successeur; de ce roi l'objet de notre admiration, mais trop souvent le douloureux objet de nos larmes ; de ce père aimable qui fait voir chaque jour avec tant d'éclat, et à la gloire de la nation, que l'amour prodigieux des Français pour leur souverain n'est pas un amour de caprice? Avec quelles couleurs enfin peindre un héros que l'on vient de voir, jeune encore, et à peine échappé au danger qui menaçait sa vie, que dis-je? presque mourant, se frayer tout-à-coup un chemin des bords de l'Achéron au faîte de la gloire? Ce dernier trait paraîtra sans doute trop poétique dans un discours en prose: mais, monsieur, en vous adressant la parole, il était bien juste de vous parler un moment votre langue maternelle.

### COMPLIMENT AUROI,

Sur le glorieux succès de sa campagne de 1745.

SIRE,

Votre majesté, en se couvrant d'une gloire nouvelle, n'a fait que varier nos alarmes. Vous avez voulu nous payer en héros et en roi, des sentiments d'amour que nous vous devions si naturellement comme à notre père : mais si nous vous avons vu partir avec confiance pour les succès; si la nouvelle d'une grande victoire n'a point étonné vos peuples; enfin, si vous nous avez accoutumés sans peine à mépriser l'engemi, quand vous allez combattre; j'ose assurer votre majesté, qu'elle n'accoutumera jamais les Français à lui voir hasarder sa personne sacrée. Ce qu'on doit pardonner en faveur d'une réputation à faire, paraît de trop quand la réputation est faite. Dès qu'il nous faudra craindre pour vous-même, et pâlir les premiers à vos moindres

mouvements, nous ne vous verrons plus partir sans murmurer. C'est dans ces occasions, sire, qu'il est permis à notre tendresse de parler avec liberté. Hé! comment pourrions-nous, sans frémir, nous rappeler qu'un petit coin de la terre, inconnu jusqu'ici, ait vu dans un même jour ce que l'univers a de plus grand, ce que la France a de plus précieux, exposé. à des périls qui semblent n'être faits que pour le soldat? Cependant, sire, quelles que soient nos craintes, vous n'entendrez point nos voix timides troubler le cours de vos conquêtes, ni vous demander la paix. Non, sire, ne la donnez jamais à l'Europe, cette paix tant desirée, que vos cnnemis ne soient hors d'état de la troubler. Qu'ils tombent, ces audacieux; et que leur désolation apprenne à la terre effrayée, combien les forces d'un roi de France sont redoutables, surtout quand la sagesse et la valeur du monarque sont encore au dessus de sa puissance. Mais, sire, ne pouvons-nous pas nous flatter que votre majesté, qui vient d'être le témoin de l'intrépidité de ses troupes, comme elle en a été l'âme, daignera du moins leur confier le soin de sa vengeance, et qu'elle se contentera d'éclairer ces hommes généreux et fidèles dont elle a tant de fois éprouvé le zèle et le courage? Victoricux, adoré, et digne de l'être, il ne manque à votre majesté qu'un peu d'amour pour elle-même, pour une vie glorieuse à laquelle la vie de tant de millions d'hommes est si tendrement attachéc.

M. l'abbé de Voisenon, ayant été élu par MM. de l'Académie française, à la place de M. Jolyot de Crébillon, y vint prendre séance le samedi 22 janvier 1763, et prononça le discours qui suit.

#### MESSIEURS,

CETTE illustre compagnie, où je trouve des génies distingués dans tous les genres, est imposante et m'intimide; cependant une réflexion me rassure, On ne doit craindre que les esprits médiocres; ils dépriment sans cesse, et pensent gagner les rangs qu'ils refusent aux autres.

Les hommes supérieurs prétent la main à ceux qui les contemplent sans pouvoir les atteindre, et ne s'estiment vraiment grands que par l'élévation qu'ils donnent.

C'est ce que vous avez fait pour moi, messieurs.

Touchés de mon zèle et de mon empressement, vous avez daigné me placer parmi vous; j'espère qu'en m'instruisant, vous voudrez bien accroître le nombre de mes amis. C'est alors que j'éprouverai de plus en plus que l'amitié est un trésor que l'on augmente à mesure qu'on le partage.

De l'attachement pour mes nouveaux devoirs, de l'amour pour les lettres, du respect pour ceux qui les enrichissent; voilà mes titrès. J'ose dire que c'est assez dans un corps où les talents sont unis aux vertus: vous cultivez les uns, vous pratiquez les autres: vous mettez en action ce que votre éloquence met en maxime; vous plaignez les hommes sans les hair, et vous ne les critiquez qu'en ne leur ressemblant pas.

Vous ne regardez point le titre d'hommes de lettres comme un titre de présomption et d'indépendance, mais comme un moyen d'être plus doux, plus sociables, de vous communiquer vos lumières, et d'être unis ensemble par le besoin mutuel que vous avez les uns des autres.

Les gens de lettres sont liés par une chaîne qu'aucun événement ne peut rompre. Ils se conforment'. à l'ordre de l'esprit humain, qui de toutes les nations n'en fait qu'une. Ils semblent, malgré la distance, rapprocher les climats, par leur estime réciproque et la correspondance de leurs richesses littéraires; et quand les peuples se détruisent, les savans et les sages, affligés pour l'humanité, mais toujours calmes, toujours sereins, vivent en paix, et ne sont ennemis que de nom. Ils appartiennent à la même république, et les talents les rendent concitoyens.

On participe à de si grands avantages lorsque l'on est admis parmi vous, messieurs, et c'est ce qui m'a tant fait desirer cet honneur; mais je crains bien d'être humilié dans mon élévation même. Que de gens auraient trompé le public, s'ils n'avaient pas eu l'imprudence de se mettre trop en vue!

Comment pourrai-je remplacer l'homme célèbre que la nation regrette? Je vois de lui à moi un in-

tervalle immense.

Le grand Corneille et le tendre Racine venaient d'être plongés dans les ténèbres du tombeau. Leurs mausolées étaient placés aux deux côtés du trône qu'ils avaient occupé. La muse de la tragédie était penchée sur l'urne de Pompée, et fixait des regards de désolation sur Rodogune, Cinna, Phèdre, Andromaque et Britannicus. Elle était tombée dans une léthargie profonde. Son âme, usée par la douleur, n'avait plus la force que donne le désespoir. Dans l'excès de son abattement, son poignard était échappé de ses mains. Un mortel fier et courageux, enveloppé de deuil, s'avance avec intrépidité, rámasse le poignard, et s'écrie : Muse, ranime-toi; je vais te rendre ta splendeur.

La terreur entendit sa voix, et parut sur la scène. Tu me rappelles à la lumière, et ton génie me donne un nouvel être, dit-elle avec transport.

A ces mots elle saisit une coupe ensanglantée, marcha devant lui, et fit retentir le mont sacré du nom de Crébillon. La muse reprit ses sens, les cendres de Corneille et de Racine se ranimèrent, et leur successeur fut placé sur le trône élevé entre les deux tombeaux. La mort impitoyable l'en a précipité; mais cependant le trône n'est pas vacant. Un génie rare, un homme unique depuis longtemps en soutient tout l'éclat. Puisse le nombre de ses années égaler la durée de ses triomphes! Le trône de Melpomène ne s'écroulerait pas.

Rassurons-nous, messieurs; de nouveaux génies s'éleveront sans doute; j'en ai pour garant le monument qu'on éleve à mon prédécesseur. Le marbre qui va transmettre à la postérité les traits du Sophocle Français, fera naître des poètes tragiques.

Les grands hommes sont reproduits par les honneurs que l'on décerne à ceux qui ne sont plus; et les regards des rois sont pour les talents, ce que les rayons du soleil sont pour les trésors de la terre.

Corneille avait élevé l'humanité; Racine venait de l'attendrir; M. de Crébillon s'ouvrit une route nouvelle.

Hardi dans ses peintures, mâle dans ses caractères, grand dans ses idées, énergique dans ses vers, et terrible dans ses plans, il n'approcha de l'Hippocrène que pour teindre ses eaux de sang; et, sans copier ni Corneille ni Racine, il adoucit les regrets qu'ils nous avaient laissés, et marcha presque leur égal.

Atrée et Thyeste, ce chef-d'œuvre d'horreur, fit une impression si forte, qu'on détourna les yeux: en la lut, on l'admira; mais on n'en soutint la représentation qu'avec peine : et c'était la louer, messieurs, que de n'oser la voir.

Dans Atrée, le pere boit le sang du fils; dans Rhadamisthe, le fils meurt de la main du pere; et dans Electre, le fils assassine la mère.

Quel art ne fallait-il pas pour rendre supportables ces objets effrayants?

Enfin, M. de Crébillon porta si loin le génie tragique, qu'on craignit pour son caractère.

Cétait mal le juger : on trouvait autant de douceur dans sa société, que de force dans son pinceau.

Un poète est le peintre de l'âme; son art est d'en saisir et les beaux traits et les difformités: voilà ce qui caractérise l'homme à talent: son personnel n'y est pour rien. On ne doit point tirer de conséquence contre celui qui peint fortement le crime; et l'on se tromperait quelquefois, en garantissant la vertu de ceux qui la célèbrent.

Le sentiment fait l'exception; il faut en avoir pour l'exprimer. Un cœur sec manquera toujours toutes les choses sensibles. Hélas! qu'il est de beaux-esprits qui n'ont que de la vivacité sans avoir de vraie chaleur, et cherchent à paraître brillants dans les endroits qui ne demandent que de la passion! Aussi vica de vrai, rien de simple, rien de naturel ne coule de leur plume; ils ne connaissent point la marche du cœur; on sent partout la manière.

C'est l'esprit seul qui joue tous les rôles; et quand

l'esprit remplace le sentiment, on reconnaît l'accent, et l'on ne s'attendrit pas.

Les âmes délicates ne s'y méprennent pas, et démasquent d'abord ces faux imitateurs.

Un morcéau pathétique, une situation touchante; que dis-je, une situation? un seul mot, un seul trait sensible frappe, saisit, transporte en même temps tous les spectateurs. Ces applaudissements, ces larmes, ces acclamations, c'est le cri du cœur qui reconnaît son bien.

La connaissance de cet art fut de tout temps un titre pour être admis parmi vous, messieurs; vous n'avez pas cessé d'adopter tous les auteurs intéressants, et le nombre de vos trésors a toujours fait sentir ce que l'on doit à votre illustre fondateur.

Ce ministre immortel, qui étendit les bornes et la gloire de notre monarchie, qui sut attirer à la cour la noblesse des provinces, et, de maîtres trop indépendants, fit de véritables sujets; ce sublime Richelicu, qui n'était frappé que du mérite réel, fonda l'académie, et l'on n'y connut point la distinction des rangs.

Il faut que des grands soient bien supérieurs à leur propre grandeur, quand ils peuvent devenir les plaisirs de l'égalité.

Ce fut ce mélange des hommes de la cour et des gens de lettres qui leur devint réciproquement utile.

Les premiers n'avaient qu'une superficie bril-

lante, et les autres qu'une érudition dépouillée d'agrément. Ils se communiquèrent ce qui leur manquait, s'enseignèrent leur langue sans se donner de leçons, et les exemples tinrent lieu de préceptes.

Les gens de cour apprirent à raisonner; les gens de lettres apprirent à converser. Les uns cessèrent de s'ennuyer, et les autres d'être ennuyeux. Le besoin de s'occuper et celui de se dissiper fut également senti de chaque côté. Les uns s'instruisirent en consacrant quelques heures à leur cabinet, et les autres en le quittant.

L'homme frivole, en fréquentant l'homme éclairé, devint capable de le juger; et dès-lors il fut digne qu'en écrivant on travaillât pour lui plaire. Les auteurs acquirent de la délicatesse en proportion du goût de leurs lecteurs. Ils n'eurent recours qu'a leur génie pour le plan, le dessein et la correction des ouvrages; mais ce fut l'usage du monde qui leur donna le coloris, et qui leur apprit que les graces de la négligence l'emportent quelquesois sur un style desséché par l'exactitude.

Le chancelier Séguier rassembla le premier chez lui les esprits les plus distingués. Il les choisit pour ses amis : un juge moins supérieur ne les eût peut-

être regardés que comme ses clients.

Le cardinal voulut tenir sa gloire de ce qui faisait le bonheur du chancelier. Ce dernier devint protecteur de ses nouveaux confrères; et ses vertus répandirent tant d'éclat sur ce titre, qu'après sa mort, Louis XIV ne vit que lui-même digne de lui succéder. Ce monarque possédait la première qualité d'un roi, celle de connaître les hommes et de savoir les placer.

La nature, pour les créer, paraissait à ses ordres. Les sujets d'un prince vraiment grand deviennent grands eux-mêmes. Nous sommes échauffés par l'astre qui réfléchit sur nous, Tel fut le siècle de Louis XIV. Tout porta l'empreinte de son caractère. Ses projets, ses entreprises, ses monuments annonçaient sa puissance; sa majesté brillait jusques dans ses fêtes et dans ses plaisirs; et ses revers mêmes, en faisant éclater toute l'élévation de son âme, le servirent encore mieux que ses triomphes. L'histoire le présente à la pôstérité, entouré des sciences, des talents et des arts: cortége auguste, et n'écessaire pour vivre dans l'ayenir.

Les lettres forment une république qui est soumise aux rois, et les immortalise.

Louis XIV remplit l'Europe de l'éclat de son nom; mais au déclin de ses jours il ne put pas s'empêcher de gémir sur sa gloire. Il sentit que c'est souvent le peuple qui paie la grandeur de son roi, et reconnut les avantages de la paix. Pénétré de sentiments chrétiens, animé de la foi la plus vive, il était persuadé que le plus grand potentat, en quittant sa dépouille mortelle, laisse son trône, sa puissance, ses flatteurs, et n'emporte avec lui que ses vertus et ses fautes.

Pour tous les souverains il est deux temples qui se touchent; le temple de la fausse gloire, et le temple de la gloire véritable.

Sur le portique du premier on lit ces mots tracés en caractères de sang :

### Les hommes doivent servir à l'ambition des rois.

L'intérieur du temple offre un tableau qui fait frémir : on voit les Gengis-Kan, les Tamerlan, les Alexandre, et tant d'autres qui les ont pris pour modèles; leurs simulaeres y sont animés, et semblent respirer encore le meurtre et le carnage. La victoire les conduit; mais les roues brûlantes de son char consument les campagnes; et devant elle la mort, avec sa faulx tranchante, mesure et dévore la terre.

Ils n'ont sous les yeux que des veuves éperdues, des filles éplorées, des orphelins pâles, plaintifs, chancelant sous l'excès du besoin, et des enfants mourants, cherchant en vain dans le sein de leur mère un aliment tari par la douleur.

Ces princes destructeurs veulent éviter un spectacle si funeste; ils en rencontrent un autre encore plus horrible: ce sont d'infortunés soldats, victimes de la guerre, et tout couverts de cicatrices : tronçons informes, êtres souffrants, il n'y a que la vanité qui les console de la vie. Ces demi-cadavres, traînant leur gloire avec effort, ont laissé la moitié d'eux-mêmes, et n'ont rapporté d'entier que leur courage.

Voilà les panégyristes de tous les conquérans. Les plaintes, les cris, les lamentations assiégent leurs palais; tous les objets qui les frappent sont des objets de reproches, sont des sujets de remords; leur trône n'est élevé que sur des débris; ils ne règnent que sur des champs incultes, des villages déserts, des villes dévastées; ils abondent de lauriers, et manquent de sujets. Les malheureux qui les environnent sont des esclaves terrassés par l'effroi, et ne sont point des peuples prosternés par amour.

Le temple de la gloire véritable est bien différent. Sur le frontispice on lit ces paroles, écrites en lettres d'or:

Les rois sont faits pour rendre heureux les hommes.

On n'y voit point la poussière des camps obscurcir les tendres rayons de l'aurore; les ouragans ni les tempêtes n'approchent point de ce séjour fortuné; le ciel y est toujours serein, et l'air paraît tenir sa purcté de ceux qui le respirent.

C'est là que réside la paix, sans faste, sans parure, sans attraits étrangers; la simplicité, la candeur habitent sur ses lèvres.

Elle donne la vie aux manufactures; elle anime le commerce, pour faire sentir aux hommes qu'ils sont frères, et que leur richesse ne vient que de leur union; elle n'est la fille du ciel, que parcequ'elle fait le bonheur de la terre. Elle ne distribue point des palmes triomphales; mais les épis fertiles que sa tranquillité fait naître sont les vrais lauriers d'un bon roi.

On n'entend point retentir son palais de chants pompeux, de vers hyperboliques; mais dans chaque hameau le père de famille, au milieu de ses enfants, leur enseigne à chérir, à bénir sans cesse l'auteur précieux de leur repos.

Après un repas frugal, avant de goûter un sommeil tranquille, cette petite maison rustique adresse à l'Etre suprême une prière commune pour la conservation des jours de son bon maître.

Un sentiment d'amour qui, dans une cabane, part d'un cœur innocent, est plus flatteur pour un monarque, que les fictions des poètes et les mensonges des courtisans.

On ne juge de ses vertus, que par les louanges de ceux qu'il ne peut pas connaître.

Dans ce temple on admire, avec un respect mêlé de tendresse, les statues des souverains chéris du ciel, qui ont fait du bien aux hommes, et qui ne se sont déterminés qu'avec regret aux horreurs de la guerre.

Marc-Aurèle, Antonin, Trajan, Titus, sont de ce petit nombre. On y voit représentés saint Louis, si recommandable par ses vertus sublimes et par sa fermeté à soutenir les droits de sa couronne; Charles V, le plus sage et le plus habile des rois; François I, qui par son amour pour les lettres mérita l'honneur de donner son nom à son siecle;

Louis XII, père du peuple; Henri IV, dont on ne peut prononcer le nom sans attendrissement.

Ces deux derniers paraissent fixer des regards de complaisance, l'un sur d'Amboise, et l'autre sur Sully. Ils semblent les remercier de l'amour de leurs peuples, et leur dire qu'une portion du bonheur et de la gloire des rois dépend quelquefois et des vertus et des lumières de leurs ministres.

Dans le centre du temple on remarque une place, avec un piédestal qui jusqu'à présent n'avait pas éncore été occupé. Il était destiné à celui des rois qui aurait la force de triompher de ses propres intérêts; qui reconnaîtrait que la vraie gloire consiste à subjuguer les événements contraires, qu'il est trop aisé d'être grand lorsque l'on est heureux, et que l'on n'est digne de régner qu'autant que l'on chérit plus ses sujets que soi-même.

Des siècles s'étaient écoulés sans que ce roi se fût trouvé. On lisait cette inscription :

Au monarque pacifique, au roi le bien-aimé.

C'était une prophétie qui annonçait Louis XV : le ciel nous l'a donné.

Ce prince bienfaisant sera l'ornement du temple de la paix : il y est porté au milieu des acclamations, et conduit par les ministres qui ont rendu la tranquillité à l'Europe. Leur droiture, leur zèle et leur capacité, prouvent le discernement de leur maître à placer sa confiance. Le temple de la fausse

## ACÁDÉMIQUES.

gloire s'est anéanti devant eux. Toutes les puissances sont réunies; tous les peuples, redevenus amis, et gouvernés par un même esprit, vont enfin être heureux, et paraîtront n'avoir qu'un même roi.



# ÉCRITS

DE DIVERS AUTEURS

C R É B I L L O N

ET QUELQUES-UNS DE SES OUVRAGES.



## LETTRE

Au sujet d'une Brochure qui a paru sous le titre d'Éloge de M. de Crébillon, peu de temps après la mort de ce grand Poète.

Le talent le plus décidé, les succès les moins équivoques, ce degré de gloire et de réputation qui semble inspirer le respect; rien, monsieur, dans ce siècle satirique, ne met à l'abri des traits de la basse jalousie, et de la rage des libelles diffamatoires. Un anonyme, dans l'instant que M. de Crébillon recoit les hommages de la nation, et que sa cendre est à peine refroidie, s'élance du sein de la méchanceté, pour souffler ses poisons contre la mémoire de ce grand homme. On voit éclore une satire intitulée Eloge de M. de Crébillon, brochure in-8.º de trente-quatre pages, qui n'est, à proprement parler, qu'une lacération des écrits de cet illustre auteur. On nous le présente d'abord comme un homme de peu de littérature, dans sa jeunesse homme de plaisir, et déja d'un certain âge lorsqu'il travailla pour le théâtre.

« Idoménée , nous dit-on , eut treize représenta-« tions. On jouait alors les pièces nouvelles plus long-« temps qu'aujourd'hui , parcequ'alors le public n'é-« tait point partagé entre plusieurs spectacles , tels « que la Comédie italienne et la Foire. Il fallait

« environ vingt représentations pour constater le «succès passager d'une nouveauté. Aujourd'hui on « regarde une douzaine de représentations comme «un succès assez rare, soit que l'on commence à «être rassasié de tragédies dans lesquelles on a vu « si souvent des déclarations d'amour, des jalousies « et des meurtres ; soit parceque nous n'ayons plus « de ces acteurs dont la voix noble comme celle de «Baron, terrible comme celle de Baubourg, tou-«chante comme celle de Dufresne, subjugue l'at-« tention du public ; soit qu'enfin la multitude des « spectacles fasse tort au théâtre le plus estimé de «l'Europe. On trouva quelques beautés dans l'Ido-« ménée : mais elle n'est point restée au théâtre ; l'in-« trigue en était faible et commune , la diction lâ-« che, et toute l'économie de la pièce trop moulée « sur ce grand nombre de tragédies languissantes « qui ont paru sur la scène, et qui ont disparu. »

Comment peut-on dire que l'intrigue d'Idoménée soit faible et commune? Qu'on la lise, et qu'on juge. Rien d'ailleurs de plus intéressant que le sujet. Son seul défaut est qu'il approche de celui d'Iphigénie en Aulide. Le critique, ou plutôt le satirique, a-t-il pu se refuser à ces beaux vers que dit Idoméné?

Une effroyable nuit sur les caux répandue
Déroba tout-à-coup ces objets à ma vue.
La mort seule y parut . . . Le vaste sein des mers
Nous entr'ouvrit cent fois la route des enfers . . . .
Que te dirai-je enfin? . . . dans ce péril extrême,

Je tremblai, Sophronyme, et tremblai pour moi-même.... Pour appaiser les dieux , je priai.... je promis.... Non, je ne promis rien, dieux cruels ! j'en frémis.... Neptune, l'instrument d'une indigne faiblesse, S'empara de mon cœur, et dicta la promesse. S'il n'en eût inspiré le barbare dessein , Non, je n'aurais jamais promis de sang humain. «Sauve des malheureux si voisins du naufrage, "Dieu puissant! m'écriai-je, et rends-nous au rivage. "Le premier des sujets rencontré par son roi, « A Neptune immolé satisfera pour moi.... » Mon sacrilége vœu rendit le calme à l'onde : Mais rien ne put le rendre à ma douleur profonde : Et, l'effroi succédant à mes premiers transports. Je me sentis glacer en revoyant ces bords. Je les trouvai déserts ; tout avait fui l'orage. Un seul homme alarmé parcourait le rivage ; Il semblait de ses pleurs mouiller quelques débris: J'en approche en tremblant.... Hélas! c'était mon fils.... A ce récit fatal tu devines le reste. Je demeurai sans force à cet objet funeste ; Et mon malheureux fils eut le temps de voler Dans les bras du cruel qui devait l'immoler.

Ce récit est aussi bien versifié que touchant, et respire cette noble simplicité dont les siècles anciens nous ont laissé des modèles. Les scènes entre le père et le fils produisent le plus vif intérêt. Les amateurs de la poésie en trouveront toute la force, toute l'énergie, dans ce morceau d'Egésippe à Idoménée:

Au pied du mont sacré

Oui fut pour Jupiter un asile assuré,

J'interroge, en tremblant, le dieu sur nos misères. Le prêtre destiné pour les secrets mystères Se traine, prosterne, près d'un antre profond; Ouvre.... Avec mille cris le gouffre lui répond. D'affreux mugissements et des voix lamentables Formaient, à longs sanglots, des accents pitoyables. Mais qui venaient à moi comme des sons perdus Dont résonnait le temple en échos mal rendus. Je prétuis cependant une oreille attentive, Lorsqu'enfin une voix plus forte et plus plaintive A paru rassembler tant de cris douloureux, Et répéter cent fois : « O roi trop malheureux ! » Deja saisi d'horreur d'une si triste plainte, Le piêtre m'a bientôt frappé d'une autre crainte, Quand, relevant sur lui mes timides regards, Je le vois, l'œil farouche et les chevenx épars, Se débattre longtemps sous le dieu qui l'accable, Et prononcer ensin cet arrêt formidable.

Idoménée sans doute est la plus médiocre des pièces de M. de Crébillon: mais malgré ses défauts il y a peu de tragédies modernes qui lui soient comparables, quoiqu'elles jouissent du succes le plus éclatant.

Le critique prétend qu'Airée ne forme pas une pièce intéressante; « qu'on ne prend aurune part à « une vengeance affreuse, méditée de sang-froid, « sans aucune nécessité; qu'un ontrage fait à Airée «il y a vingt ans ne touche personne. » Il faut que l'anonyme connaisse bien peu le cœur humain. La vengeance serait-elle pour hii un sentiment étranger? Qu'il apprenne qu'il est des outrages qu'on ne

pardonne jamais, et que l'injure qu'a recue Atrée est de ce genre. Cette vengeance, méditée dans le sang-froid, fonde davantage le caractère d'Atrée, qui naturellement est perfide et féroce. L'auteur n'a pas voulu en faire un héros qui ne peut céder qu'à des faiblesses. Ce rôle d'Atrée est ce qu'il y a de plus beau sur notre théâtre ; il se soutient dans toutes ses parties. M. de Crébillon à la vérité ne s'est pas sauvé de l'écueil du siècle; il a jeté de l'amour au milieu de ce beau terrible. M. de Voltaire lui-même, dans un temps où l'on commençait à sentir le ridicule de cet amour, n'a-t-il pas fait Jocaste et Philoctète amoureux? Varus n'est-il pas un amant à la mode? Sa Sémiramis, son Mahomet ont les mêmes défauts; et cependant M. de Voltaire a été le premier à condamner cet emploi ennuyeux et révoltant de la passion de l'amour, qui gâte la plupart de nos meilleures tragédies. On objecte les fautes de style d'Atrée. A une cinquantaine de vers près, elle est sur le ton que demande la tragédie. Et quelle est la pièce, même de Racine, où il ne se trouve point de mauvais vers? Il suffit que le plus grand nombre soit reconnu bon, pour qu'on dise qu'un drame est bien écrit. Le style de M. de Crébillon ressemble assez à sa manière. Il est vigoureux et énergique; ce qui quelquefois occasione des incorrections.

Le censeur avance que, des les deux premiers vers d'Atrée, notre Eschyle moderne péche contre

la langue et contre la raison.

Avec l'éclat du jour je vois enfin paraître L'espoir et la douceur de me venger d'un traître.

«Comment, dit-il, voit-on paraître un espoir avec «l'éclat du jour? Comment voit-on paraître la dou-«ceur?» Cette critique porte à faux. Il y a renaître, et non paraître, dans le texte de M. de Crébillon. Or, on dit très-bien l'espoir renaît, la douceur renaît. Tout le monde a admiré ce début d'Atrée. Son caractère y est annoncé.

L'anonyme appelle des sentences hors de la na-

ture, ces vers:

Je voudrais me venger, fût-ce même des dieux. Du plus puissant de tous j'ai reçu la naissance; Je le sens au plaisir que me fait la vengeance.

Il ajoute que La Fontaine a dit aussi heureusement que plaisamment:

Je sais que la vengeance

Est un morceau de roi....

Eh! qui de nous ignore que le plaisant et le comique sont toujours à côté du sublime et du tragique? Qui empêche que cette idée, employée dans le genre familier, ne soit admise dans le drame lorsqu'elle est ennoblie par l'expression?

Le songe de Thyeste n'est qu'un amas d'images incohérentes aux yeux de l'anonyme. Voici ce songe :

Près de ces noirs détours que la rive infernale Forme à replis divers dans cette île fatale,

J'ai cru longtemps errer parmi des cris affreux Que des mânes plaintifs poussaient jusques aux cieux. Parmi ces tristes voix , sur ce rivage sombre , J'ai cru d'Ærope en pleurs entendre gémir l'ombre ; Bien plus, i'ai cru la voir s'avancer jusqu'à moi, Mais dans un appareil qui me glaçait d'effroi. « Quoi ! tu peux t'arrêter dans ce séjour funeste ! " Suis-moi, m'a-t-elle dit, infortuné Thyeste. " Le spectre, à la lueur d'un triste et noir stambeau. A ces mots m'a traîné jusques sur son tombeau. J'ai frémi d'y trouver le redoutable Atrée. Le geste menaçant, et la vue égarée; Plus terrible pour moi, dans ces cruels moments. Que le tombeau, le spectre et ses gémissements. J'ai cru voir le barbare entouré de Furies : Un glaive encor fumant armait ses mains impies : Et, sans être attendri de ses cris douloureux. Il semblait dans son sang plonger un malheureux. Ærope, à cet aspect, plaintive et désolée, De ses lambeaux sanglants à mes yeux s'est voilée. Alors j'ai fait, pour fuir, des efforts impuissants; L'horreur a suspendu l'usage de mes sens. A mille affreux objets l'âme entière livrée, Ma frayeur m'a jeté sans force aux pieds d'Atrée. Le cruel , d'une main semblait m'ouvrir le flanc , Et de l'autre à longs traits s'abreuver de mon sang. Le flambeau s'est éteint , l'ombre a percé la terre , Et le songe a fini par un coup de tonnerre.

C'est là certainement un très-beau morceau de poésie; et le coloris sombre qui y règne occupe au point, qu'il fait disparaître le peu de taches qui peuvent s'y trouver. Comment peut-on parler d'Atrée, et ne pas prodiguer des éloges à la scène de la reconnaissance? Celle de la coupe est du plus grand tragique. Le rôle de Plisthène contraste admirablement avec celui d'Atrée. En un mot, cette tragédie, au défaut près de la seconde réconciliation, est un chef-d'œuvre, et de la plus grande maniere; c'est un Rembrant dans l'école de Melpomène.

Electre amoureuse n'est pas de la dignité du cothurne gree; j'en conviens: mais cet amour produit une scène touchante, dans laquelle Electre veut empêcher Itys d'aller aux autels. D'ailleurs, le rôle d'Electre est supérieur, ainsi que ceux d'Oreste et de Palamède. Tout le monde a senti, comme le censeur, les défauts que l'on peut reprocher à cette pièce; mais personne n'a été assez injuste, assez aveuglé par la haine et par l'envie, pour fermer les yeux à toutes les beautés qui, si l'on peut le dire, jaillissent sous la main de M. de Crébillon, dans ce sujet traité depuis par M. de Voltaire sous le nom d'Oreste.

Rhadamisthe lui-même n'est pas respecté. On nous rapporte un jugement de Boileau, qui fait tort à ce grand homme, et non à M. de Crébillon. On prétend que Boileau, dans sa dernière maladie, quand on lui apporta Rhadamisthe, dit: « Qu'on « m'ôte ce galimatias; les Pradons étaient des aigles « en comparaison de ces gens-ci: je crois que c'est la lecture de Rhadamisthe qui a augmenté mon « mal. » Vous observerez que l'anonyme ne cite point

la source où il a puisé cette anecdote, inconnue jusqu'à présent. Sa malignité, empreinte sur chaque page de cette brochure, fait imaginer que c'est une fable forgée à plaisir pour nuire à M. de Crébillon.

On condamne ce beau vers:

Criminel sans penchant, vertueux sans dessein.

et beaucoup d'autres que les plus grands maîtres ne désavoueraient pas. Rhadamisthe, après les chef-dœuvres des Corneille et des Racine, est une des plus belles pièces qui soient restées à notre théâtre. Le rôle de Rhadamisthe réunit toute cette énergie de passion, tous ces feux qui forment le grand caractère théâtral; son amour produit des effets terribles. Le censeur s'est bien gardé de citer la scène sublime entre Pharasmane et Rhadamisthe.

Il ne faut pas dire avec ignorance, que « Xcræs « est écrit et conduit comme les pièces de Cyrano de Bergerac; » ni ajouter d'un ton railleur, plein de mépris; « Cependant on l'a fait imprimer en 1750 « au louvre, aux dépens du roi. C'est un honneur « que n'ont eu ni Cinna ni Athalie. » Cet honneur, quelque flatteur qu'il soit, ne décide pas de la beauté d'un ouvrage. Il y a de la force et de très-beaux yers dans le rôle d'Artaban. Ce n'est pas ce dernier qui fait tort à cette tragédie; c'est la faiblesse du rôle de Xervès.

Sémiramis offre des morceaux où respire le génie de M, de Crébillon. On y lit ces vers :

#### AGÉNOR.

On vante peu le sang dont j'ai reçu la vie; Mais je n'en connais point à qui je porte envie.

Le destin m'a fait naître au sein de la vertu;
Cest elle qui prit soin d'élever mon enfance;
Et ma gloire a depuis passé mon espérance.
Quiconque peut avoir un cœur tel que le mien,
Ne connaît point, de sang plus digne que le sien;
Et, quand j'ai recherché votre auguste alliance,
J'ai compté vos vertus, et non votre naissance.

BÉLUS.

C'est elle cependant qui décide entre nous.

Il est plus d'un mortel aussi vaillant que vous;

Mais je n'en coinais point, quelque grand qu'il puisse être,

Dont lesang d'où je sors ne doive être le maitre.

La valeur ne fait pas les princes et les rois;

Ils sont enfants des dieux, du destin et des lois.

La valeur, quels que soient ses droits et ses maximes,

Fait plus d'surprateurs que de rois légitimes.

AGÉNOR.

L'orgueil de ces grands noms n'éblouit point mes yeux. Le mien, sans leur secours, est assez glorieux Pour ne rien voir ici dont ma fierté s'étonne. Un guerrier généreiux, que la vertu couronne, Vaut bien un roi formé par le secours des lois: Le premier qui le fut n'eut pour lui que sa voix. Quiconque est élevé par un si beau suffrage, Ne croit pas du destin déshonorer l'ourrage.

Le critique passionné avance que la tragédie de Pyrrhus est entièrement abandonnée. On la redonne pourtant, et le public la voit toujours avec plaisir. Il y a du génie dans le plan; elle respire la générosité, la noblesse d'âme. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est trop de complication; mais Héraclius peut faire excuser ce défaut.

Catilina est à son tour en butte aux traits de l'anonyme. Il ne convient pas que les trois premiers actes de cette pièce sont trois chef-d'œuvres; que le rôle de Catilina est de la plus grande force. Celui de Cicéron est peu de chose, parceque, dans ce drame, tout est sacrifié au personnage de Catilina, comme nous en avons des exemples dans Ariane, Phèdre, Médée, etc. Le censeur a bien soin de nous rapporter les mauvais vers, les vers faibles de Catilina; mais il fallait, pour annoncer l'impartialité, nous en présenter aussi les beaux vers.

M. de Crébillon fit le *Triumvirat* à l'âge de quatre-vingt-un ans. C'en était assez pour adoucir la cabale, et pour désarmer la censure. Je l'ai dit, et je le répète, parceque j'en suis convaincu: le tableau des proscriptions, et la tête de Cicéron découverte aux yeux de sa fille, sont de ces morceaux qui ne peuvent être que les élans d'un beau génie.

On trouve dans cette brochure une digression sur ce qui se passa entre les représentations d'Electre et de Rhadamisthe. On a la barbarie de nous parler d'une mauvaise satire qu'on met sur le compte de M. de Crébillon. En supposant qu'elle fût de lui, n'est-ce pas un crime que d'éclairer le public sur

des faits qui ne peuvent intéresser sa curiosité, et qui déshonorent la mémoire des grands hommes qu'il se plaît à révérer? Que je connais d'écrivains qui doivent trembler, si l'on va porter, après leur mort, le flambcau de la vérité sur leur vie ; si l'on expose leurs cœms à découvert, avec tous les vices qui les ont souillés! Ponrquoi nous rapporter encore une prétendne épigramme de M. de Crébillon contre Rousseau? Elle prouverait que M. de Crébillon a été homme, mais beaucoup moins qu'un autre, puisqu'à l'exemple de quelques-uns de ses confrères, il n'a pas fait de ses œuvres des recueils de satires et de calomnies. Mais on ose donner un démenti à l'anonyme, et lui soutenir que cette satire et cette épigramme ne sont point de M. de Crébillon. Tout le monde sait qu'il ne s'est jamais permis un vers, un trait de plume contre personne. Lorsqu'en 1731 il fut recu à l'académie française, et que, dans son remerciment qu'il fit en vers, il récita celui-ci,

Aucun fiel n'a jamais empoisonné ma plume,

l'assemblée, qui était nombreuse, justifia par des battements de mains réitérés, l'éloge qu'il faisait de lui-même à cet égard.

L'anonyme, on ne sait trop pourquoi, se déchaîne contre Rousseau avec tout l'acharnement d'un de nos écrivains célèbres, infatigable à poursuivre la mémoire de ce grand lyrique. Il nous répète ce que cet écrivain nous redit lui-même, depuis quarante ans qu'il est consumé de ce noble courroux. Il veut absolument que Rousseau ait fait ces détestables couplets, l'opprobre de la littérature ; il nous raconte à ce sujet de ces petits contes populaires qui sont encore dans le goût et dans l'esprit de l'écrivain qu'il imite si fidèlement et si servilement. « Il reste à savoir, dit-il, si de telles hor-«reurs (les couplets) peuvent être pardonnées en «faveur de deux ou trois odes qui ne sont que des « déclamations de rhétorique, de quelques pseaumes « au-dessous des cantiques d'Esther et d'Athalie , de « quelques épigrammes dont le fonds n'est jamais de « lui, et dont presque tout le mérite consiste dans « des turpitudes. » N'est-il pas permis de s'écrier, à ces traits: Peut-il y avoir quelqu'un d'assez bas, d'assez méprisable, d'assez stupide pour proférer de tels blasphêmes contre un bomme qui peut-être, avec La Fontaine, est le seul poète, proprément dit, qui appartienne à la nation?

Il est plus difficile de faire une tragédie qu'une ode : c'est un des axiomes de notre grand appréciateur des talents. Il faut plus de temps pour faire une bonne tragédie , que pour faire une bonne ode, Qui en doute? Mais chaque genre de poésie a ses difficultés , son mérite et ses succès. Le nom d'Horace est consacré à côté de celui de Virgile ; et l'on parle de Pindare , comme d'Homère et de Sophoele.

L'anonyme finit en prétendant que M. de Voltaire

a toujours loué publiquement M. de Crébillon; qu'il lui amême donné plusieurs marques d'estime; qu'ils n'ont jamais eu aucun démêlé ensemble; qu'enfin ils ont été amis, quoique M. de Voltaire ait refait trois des pièces de cet auteur, Sémiramis, Electre et Catilina. Il est vrai que M. de Crébillon a dû être pénétré de reconnaissance envers M. de Voltaire, qui a bien voulu immoler sa propre gloire pour relever celle de son ami, en donnant au public Oreste et Rome sauscée. En effet, ces deux pièces n'ont servi qu'à confirmer le mérite d'Electre et de Catilina. Voilà de ces traits qui n'appartiennent qu'à l'amitié des grands hommes.

L'écrivain qui a fait cette brochure contre M. de Crébillon, n'a pas lu sans doute les ouvrages de M. de Voltaire. Il y aurait appris qu'il faut respecter la mémoire des grands génies; et que c'est outrager l'humanité, que d'aller attacher un écrit satirioue

au cercueil d'un illustre mort.

(Année Littéraire.)

# LETTRE DU MÊME,

Sur le Tombeau de M. DE CRÉBILLON.

Avec quelle satisfaction vous apprendrez, monsieur, que le roi vient d'accorder à feu M. de Crébillon le même honneur que les Grecs et les Romains décernaient à leurs illustres concitoyens! Cette distinction est en partie l'ouvrage de M. le marquis de Marigny, qui, non content de présider aux arts avec ces lumières, ce goût et ces succès auxquels toute l'Europe applaudit, étend son zèle et sa bienfaisance sur la littérature, qu'il sait ne contribuer pas moins que les arts au bonheur, à la gloire et à l'opulence de la nation. Il n'a eu besoin que de nommer au roi M. de Crébillon. Sa majesté, de son propre mouvement, l'a chargé de faire élever un tombeau à ce grand poète, l'un de ceux qui ont le plus illustré son règne, et le plus mérité l'éclat et les effets de sa protection. Ce monument sera exécuté en marbre par le savant ciscau du célèbre M. Lemoyne, et doit être placé, dit-on, à la bibliothèque du roi.

Les étrangers ne nous reprocheront plus notre indifférence pour nos grands hommes. M. de Voltaire ne viendra plus nous vanter les tombeaux des poètes anglais dans l'abbaye de Westminster, tombeaux qui ne sont érigés ni par le roi, ni par la nation, comme il a voulu nous le faire croire; mais par des amis particuliers qui en font les frais, et souvent par la voie des souscriptions. Ici c'est le roi lui-même; c'est un prince sensible, éclairé, généreux, qui, touché du rare mérite d'un de ses sujets, consacre à la postérité la plus reculée l'estime dont il l'honorait, et l'admiration de son peuple pour les ouvrages de cet homme de génie.

Je n'ai point d'expressions, monsieur, qui puissent vous rendre avec assez de force, et le contentement et la reconnaissance qu'inspire M. le marquis de Marigny à tous les gens de lettres. L'éclat de cette fayeur insigne rejaillit sur eux-mêmes; ils se croient tous récompensés de leurs propres trayaux.

(Année Littéraire.)

# LETTRE.

Sur les Tragédies de Catilina, par M. DE CRÉBILLON; et de Rome sauvée, par M. DE VOLTAIRE: ou Comparaison de ces deux pièces.

Deux tragédies sur le même sujet, par deux grands mattres de la scène, vous rappelleraient les fameuses époques littéraires des deux Sophonisbes et des deux Phèdres du dernier siècle, s'ils étaient l'un à l'autre ce que le grand Corneille fut à Mairet; et Racine à Pradon. Mais l'un, par la force de ses crayons terribles, fait la gloire de notre âge; et l'autre en est l'idole par le charme de son coloris, toujours du goût d'une nation vive et brillante.

Je commence par M. de Crébillon. Dans le premier acte, Catilina, chef des conjurés, ouvre le théâtre avec Lentulus; il s'y peint en scélérat sublime, et développe, en politique sombre, tous les ressorts du projet qu'il a formé de régner sur les débris fumants de sa patrie. Le grand-prêtre Probus arrive au temple de Tellus, lieu de la scène: c'est un esprit fanatique, et conséquemment factieux, superficiel, borné. Il confirme Catilina dans les forfaits qu'il médite contre l'état; il achève de se peindre par ces deux vers si remarquables :

D'armes et de soldats remplissons tous ces lieux Où le sénat impie ose troubler mes dieux.

Ainsi la religion lui sert de prétexte! il ne déclame contre le sénat et ne le veut perdre, que parcequ'on veut limiter sa puissance! Tullic, fille de Cicéron, vient se plaindre à Catilina, dont elle est l'amante, de ce qu'il entreprend de sacrifier son père et sa patric à sa coupable ambition; et comme Catilina veut s'en défendre, elle lui produit une esclave pour témoin de ses crimes. Cette esclave est Fulvie elle-méme, qui sous ce déguisement vient par jalousie accuser le perfide Catilina qu'elle adore. L'œil pénétrant-du traître la reconnaît d'abord; il dissinule, et veut qu'elle paraisse dans le sénat. Il la confe au grand-prêtre dans cette vue, et finit par un monologue où son caractère se déploie tout entier.

Au second acte, Probus d'abord, et ensuite Catilina, veulent calmer la fureur de Fulvie, irritée de ce qu'on lui donne Tullie pour rivale. Cicéron arrive, et, de la part du sénat, fait Catilina gouverneur de l'Asie, voulant par cette politique éloigner de Rome le fléau de la vertu. Catilina, qui se doute de l'intrigue, rejette loin de lui cet honneur; il laisse le consul dans l'embarras, et le menace même de le faire trembler, Jui. Rome et tout le sénat.

Au troisième acte, Sunnon, ambassadeur gaulois,

confère avec Catilina, qui ne lui demande qu'une retraite dans les Gaules, si son entreprise a le malheur d'échouer. Tullie revient, et conjure son terrible amant d'épargner Rome. Catilina persiste dans sa vengeance, et va de ce pas même, braver le sénat, sur l'avis que le grand-prêtre lui donne de le craindre.

Dans le quatrième acte, pendant que le sénat délibère, arrive Catilina, qui parle du ton le plus superbe et le plus insultant aux peres conscripts. Tout tremble devant lui; et le scélérat éloquent se sauve par la fourbe, en leur persuadant que c'est luimême qui défend Rome contre les attentats des conjurés. On l'en croit sur sa parole; ses honneurs lui sont rendus. Il reste avec Céthégus, qui s'étonne de cette conduite. Catilina se justifie en lui montrant le succès assuré par les fausses alarmes qu'il donne aux sénateurs, et qui leur font craindre toutautre traître que l'auteur même de la trabison.

Au cinquième acte, Cicéron, qui s'aperçoit de la scélératesse, veut en garantir la république. Il voit Caton sous les armes, qui lui apprend la cruelle position de Rome. Tout est en feu par les conjurés; tout va peiri sans un prompt secours. Lucius, qui survient, leur fait pressentir un triomphe prochain par l'arrivée de Pétréius, qu'il leur annonce. Ils volent tous deux où le péril demande leur présence. Tullie revient au temple se plaindre aux dieux de la barbarie de son amant. Catilina se présente couvert

de sang et de poussière, levant un poignard pour s'en frapper. Tullie s'épouvante, et veut le désarmer, mais inutilement. Il ne lui donne le poignard qu'après l'avoir cruellement plongé dans son sein. Les sénateurs paraissent alors, conduisant les conjurés au supplice. A leur aspect Catilina meurt en désespéré.

Le premier acte de Rome sauvée s'ouvre par Catilina, qui, dans un monologue fort vif, expose tout le sujet, en prononcant la destruction du sénat, pour se rendre maître de Rome. Céthégus vient lui rendre compte de l'état actuel de la conjuration : on craint l'œil d'Aurélie, femme de Catilina, dans le palais de laquelle tout se trame, et où l'on a fait le dépôt des armes. Elle est fille de Nonius, zélé citoyen, et grand général à la tête d'une armée. Aurélie a des sentiments romains que tempère la tendresse conjugale : sa frayeur est extrême ; ses soupcons sont terribles. Cicéron paraît; il vient foudroyer Catilina par les reproches les plus sanglants et les mieux fondés. Le scélérat le brave, et lui répond avec l'arrogance d'un grand coupable; il sort en fureur. Caton, qui survient, accuse César, qu'il regarde comme un des soutiens de la conjuration. Le consul, qui connaît la grande âme de César, n'accuse que Catilina. Le consul et le sénat s'unissent tous deux pour mourir, s'il le faut, en défendant la patrie.

Au second acte, Catilina consulte avec Céthégus

les moyens d'attirer César à son parti. Les conjurés se présentent, et Catilina assure chacun d'eux que le triomphe est prochain, infailible, plein de gloire. Son entrevue avec César se termine par des protestations d'amitié; César ne promet rien davanage : il veut bien Catilina pour ami, mais il le dédaignerait pour maître. Les chefs des conjurés reparaissent; Catilina leur donne l'ordre d'immoler Cicéron, Caton, César lui-même. Ils font serment de tout massacrer.

Dans le troisième acte, Catilina prend de nouveaux arrangements avec les conjurés; il veut qu'on enlève de Rome Aurélie, dont la tendresse lui paraît redoutable. Elle arrive en ce moment toute éperdue, une lettre à la main, où Nonius l'accuse d'être complice de Catilina. Elle veut ramener le coupable à la vertu; mais il dissimule toujours, et même s'emporte contre Aurélie, qui le menace alors de tout révéler au sénat. Arrivent des conjurés qui confirment Catilina dans sa crainte de Nonius, en l'assurant qu'il vient au secours de Rome. Aurélie lui promet d'obtenir sa grace par son père; il fait semblant d'y consentir. A peine est-elle sortie, qu'il donne ordre d'assassiner Nonius. Le consul, qui survient tout-à-coup, surprend les conjurés; il en fait arrêter deux qui n'étaient qu'affranchis. Ilordonne à Catilina de se rendre au sénat pour s'y justifier. Le perfide se résout aussitôt à massacrer lui-même son beau-père.

Au quatrième acte, l'assemblée du sénat se forme; le consul arrive, et raconte le meurtre de Nonius qui venait les éclairer sur la conjuration. Catilina survient, et se vante d'avoir lui-même égorgé Nonius comme un traître à la patrie; il ose citer en témoignage ces mêmes armes qu'il a lui-même déposées dans le palais de Nonius. Cicéron veut le convaincre d'imposture. César défend Catilina: mais Aurélie venant demander vengeance au sénat du massacre de son père, le consul lui montre l'assassin. Elle voit Catilina, s'évanouit; et, revenue de son trouble, elle ne peut contenir son désespoir, quand elle entend accuser son père d'avoir préparé des armes contre sa patrie. A de telles horreurs elle cesse enfin d'être épouse, pour n'être plus que Romaine: et. s'écriant aux sénateurs : « Voilà votre «ennemi, » elle se tue. Catilina, plus furieux par la mort d'Aurélie qu'il aimait, accable d'imprécations et le consul, et le sénat, et les Romains; son désespoir est au comble ; il sort en menaçant. César, qu'on accusait d'être son complice, va se justifier en combattant pour la patrie, au secours de laquelle tous les sénateurs volent après lui, sous la conduite et sous les yeux du consul.

Dans le cinquième acte, Claudius se plaint hautement de l'injuste autorité de Cicéron, qui condamne à mort des Romains : Caton le justifie, Le consul arrive, et peint les fureurs de Catilina. César, dont on se défie, paraît; il dit que Pétréius est blessé dans le combat, et que Catilina est près de remporter la victoire. Comme il est soupconné de trahir la patrie, Cicéron, par une présence d'esprit admirable, le nomme lui-même pour commander l'armée. César y vole, et revient vainqueur presque dans le moment; il semble que sa présence ait suffi pour fixer la victoire. Le récit qu'il fait de la bataille flatte des cœurs vraiment romains. Catilina n'y meurt qu'en héros. Le consul triomphe, et Rome est sauyée.

Dans le Catilina de M. de Crébillon, il me semble d'abord que l'exposition du sujet s'embarrasse dans une foule d'objets trop multipliés pour qu'il en reste une idée nette et dominante. On ne voit pas que Lentulus, à qui Catilina s'ouvre, soit plus nécessaire qu'un autre à l'exécution de ses horribles projets. Le grand-prêtre ne sert pas davantage à l'action, ou plutôt il la retarde, en doublant le ministère de Lentulus : un hon confident suffisait. Les plaintes élégiaques de Tullie, et ses emportements peu tragiques, font une épisode qui n'est point liée nécessairement à l'action. Fulvie (autre femme, autre embarras) y paraît sous un vil déguisement, en esclave, pour accuser Catilina qui s'en moque, et la brave en la reconnaissant. Ce jeu de théâtre dégénère de la grande tragédie : le terrible Crébillon devait se mettre au dessus de ces petitesses que Thalie seule peut revendiquer, et que Melpomene abjura toujours,

Le déguisement de Fulvie en esclave revient au second acte. Catilina veut la produire au sénat : on dispute de part et d'autre : le grand-prêtre se met aussi de la partie; ce qui devient puéril, et remplit tout le second acte. Le consul vient encore faire des offres inutiles à Catilina, qu'il sait les devoir rejectre : au lieu de tonner, de foudroyer, d'exterminer, comme dans l'histoire, Cicéron, dans la tragédie, tente, ménage, veut séduire par l'appât des dignités le plus grand fléau de la république; ce qui ne réussit point, et ne pouvait même réussir.

Deux ambassadeurs gaulois viennent, dans le troisième acte, parler politique, et conférer ensemble pour tirer avantage de la conjuration. Catilina leur fait un pompeux étalage de raisons; et tout cela pour s'assurcr chez eux une retraite, L'action, qui doit toujours marcher à l'événement, n'avait pas besoin de tant de prévoyance. D'ailleurs, on a peint d'abord Catilina comme devant triompher ou mourir; dans les deux cas, il ne faut point d'asile. Tullie et Probus, qui viennent l'un après l'autre, font beaucoup pour le remplissage de la scène, mais rien pour son progrès.

Le quatrième acte commence par une assemblée fort fumultueuse du sénat tremblant, à la tête duquel est Cicéron. Catilina vient y réchausser l'action par des bravades qui ne se font point à des consuls, à des sénateurs, à des Romains; il va même jusqu'à trancher du citoyen, du héros, du grand homme;

il leur fait accroire tout ee qu'il veut, en leur fascinant les yeux sur ses véritables erimes, et se fait combler d'honneurs avec un pardon solennel. L'action, tombée par cette espèce d'accommodement, se releve dès que Catilina parle à Céthégus, troisième eonfident qui vient occuper la scène un peu tard. Remarquez, s'il vous plaît, que Lentulus et Probus, qui se mêlaient de l'intrigue avant lui, se sont retirés sans rien faire, et que Fulvie ne reparaît plus depuis son déguisement.

Cicéron ne prend son caractère de sagesse, d'intrépidité, d'éloquence même qu'au cinquième acte; et l'action marche enfin par des faits, des massaeres, des incendies. Caton y jone aussi son véritable rôle de censeur sévère autant qu'éclairé. Catilina devient à la fin ce qu'il devait être des le commencement. un scélérat profond, impétueux, déterminé, ne respirant que le sang et le carnage, sans foi, sans amour, sans véritable grandeur d'âme. Mais pendant qu'on se bat dans Rome, Tullie vient sans nécessité remplir le vide de la scène ; elle ne paraît que pour voir Catilina se poignarder; ce qu'il aurait pu faire sans Tullie, et plus honorablement sur le champ de bataille, en y mourant les armes à la main, eomme dans Salluste. Ce dénouement du Catilina n'est pas plus heureux que vrai, puisqu'il offre aux yeux les conjurés qu'on mène au supplice : on n'aime point à voir passer solennellement sur un théâtre, des gens qu'on va pendre ou étrangler. L'action

même était finie avec Catilina. Tullie, pour une fille de consul romain, et surtout de Cicéron, est chargée d'un assez mauvais personnage: mais en cela sans doute elle ressemble à son père, qui, tout consul et tout orateur qu'il est, avec la parole et le pouvoir en main, a, dans presque tout le cours de la pièce, un caractère de faiblesse démenti formellement par l'histoire, qui lui donne l'âme et le cœur d'un grand homme, du moins pendant son consulat, où lui seul, par sa vigilante fermeté, sauva sa patrie.

N'allez pas croire cependant, monsieur, que cette tragédie soit sans beautés, 'et sans beautés du premier ordre. Il y a de ces grands tableaux de maître, dignes des Sophocle et des Corneille. Vous y admirez de plus de ces terribles coups de pinceau qui ne sont propres qu'à M. de Crébillon; mais ils y paraissent plus rares que dans ses autres pièces. L'esprit est étonné de temps en temps; le cœur est rarement serré. La hardiesse des pensées, l'élévation des sentiments, un certain enthousiasme tragique, une certaine fougue d'expression, voilà le mérite de Catilina: ce n'est qu'à la force du style et qu'au ton mâle du coloris, que l'on y peut reconaître encore le grand Crébillon, dont les plans étaient autrefois en droit de se faire admirer.

Sans y penser, monsieur, j'ai fait l'éloge de la Rome sauvée de M. de Voltaire. Vous n'avez qu'à substituer des beautés d'ordonnance aux défauts que

j'ai relevés, et vous aurez une idée juste de cette pièce, c'est-à-dire, d'un drame où l'action marche avec force, avec économie, avec rapidité; rien qui ne porte coup, qui ne remue, qui n'intéresse. Les caractères y sont vrais, ressemblants, soutenus: Cicéron est le véritable héros de la pièce ; il devait l'être, et non Catilina. Caton et César, ces fameux Romains, y sont représentés avec des traits qui vous enchantent; les connaisseurs et les savants doivent en être satisfaits. Catilina n'est partout que Catilina, c'est-à-dire, un furieux, un scélérat, et non un héros, un grand homme. La caractère d'Aurélie est de toute beauté dans sa précision, puisqu'elle remplit tous les devoirs d'épouse, de fille et de Romaine; elle s'immole à son époux, à son père, à sa patrie.

A ces perfections du plan joignez celles du style, et des beautés de détail qui se succèdent rapidement les unes aux autres. Il ne s'agit point d'anti-hèses pointues, de vers de remplissage, ou de maximes purement de parade et d'ostentation: c'est une éloquence de poésie égale, pour ainsi dire, à l'éloquence de prose de l'orateur romain: on croit l'en-tendre parler de sa tribune, et foudroyer encore Catilina. Les autres personnages parlent aussi le langage qui leur est propre, celui de la passion, des conjonctures, de leur caractère. En un mot, cette pièce, si ce n'est pas la tragédie des femmes, comme on le disait dans le temps de la représen-

tation, est certainement la tragédie des hommes : elle fait honneur à l'esprit humain; et je la regarde comme un des ouvrages de M. de Voltaire les mieux conçus, les mieux combinés, les plus forts et les plus soutenus. Je ne crois pas qu'on me soupconne de partialité.

Vous me dispenserez, monsieur, de vous citer les traits frappants de ces deux pièces, qui sont entre les mains de tout le monde. Les deux poètes ont pris une route fort différente; ils ne se rencontrent presque jamais dans les mêmes circonstances: ainsi point de morceaux que l'on puisse rapprocher pour la justesse du parallèle. En voici un cependant qui suffira pour juger du reste. Les deux poètes nous ont représenté le sénat avec ces traits qui caractérisent les grands maîtres. C'est le grand-prêtre qui nous en trace le portrait suivant dans le Catilina, par les principaux membres qui le composaient alors.

Et c'est Catilina qui seul ici protége
Un reste de sénat impur et sacrilége,
Un tas d'hommes nouveaux, proscrits par cent décrets,
Que l'orgœileux Sylla dédaigna pour sujets!
Disparu dans l'abime où son orgueil le plonge,
Les grandeurs du sénat ont passé comme un songe.
Non, ce n'est plus ce corps digne de nos autels,
Où les dieux opinaient à côté des mortels.
De ce corps aviil Minerve s'est bannie,
A l'aspect de leur luxe et de leur tyrannie.
On ne voit que l'or seul présider au sénat,

Et de profanes voix fixer le consulat. Enfin Rome n'est plus sans le secours d'un maître. Et qui d'eux plus que vous serait digne de l'être? César semble promettre un heureux avenir, Que peut-être moins jeune il osera tenir. Lucullus n'est plus rien, et son rival Pompée N'a nour lui qu'un bonheur où Rome s'est trompée. Crassus , plein de desirs indignes d'un grand cœur , Borne à de vils trésors les soins de sa grandeur. Cicéron, ébloni du feu de son génie.... Mais je dois respecter le père de Tullie. Pour Caton, je n'y vois qu'un courage insensé, Un faste de vertu qu'on a trop encensé. Le reste n'est point fait pour prétendre à l'empire. C'est à vous seul, seigneur, que j'ose le prédire. Quelle gloire pour vous, en domtaut les Romains. De pouvoir vous vanter au reste des humains Oue , sans avoir des dieux emprunté le tonnerre . Un seul homme a changé la face de la terre !

Cette tirade de M. de Crébillon est, selon moi, de toute beauté.

Voici le tableau du même sénat dans la Rome sauvée; c'est Catilina qui le trace d'après ses passions. Ce tableau sert d'exposition à la pièce; et cette exposition, qui ne consiste que dans un court et pathétique monologue, me paraît admirable.

Orateur insolent qu'un vil peuple seconde, Assis au premier rang des souverains du monde, Tu vas tomber du faite où Rome t'a placé. Inflexible Caton, vertueux insensé, Ennemi de ton siècle, esprit dur et faronche, Ton terme est arrivé, ton imprudence y touche. Fier sénat de tyrans, qui tiens le monde aux fers, Tes fers sont préparés, tes tombeaux sont ouverts. Que ne puis-je en ton sang, impétueux Pompée, Eteindre de ton nom la splendeur usurpée! Que ne puis-je opposer à ton pouvoir fatal Ce César si terrible, et déja ton égal! Quoi! César, comme moi factieux dès l'enfance, Avec Catilina n'est point d'intelligence! Mais le piége est tendu; je prétends gu'aujourd'hui Le trône qui m'attend soit préparé par hi.

( Année Littéraire.)

## JUGEMENT

De M. RÉMOND DE SAINTE-ALBINE, sur la tragédie de Catilina; tiré du Mercure de France.

 ${
m N}$ ous convenons avec les censeurs de cette pièce, que peut-être elle serait plus parfaite si M. de Crébillon en cût retranché les personnages de Sunnon et de Lentulus; que peut-être même, à la rigueur. n'aurait-il fallu d'autre rôle de femme que celui de Fulvie, et que Cicéron méritait de figurer plus avantageusement dans la pièce. Si l'on veut, nous conviendrons aussi que, dans l'assemblée du sénat, Catilina ne ménage pas ses expressions autant que la bienséance, et même la politique, sembleraient l'exiger. Nous ne nierons pas non plus que, plus le rôle de Fulvie intéresse, plus on a raison d'être fâché de ne pas la voir reparaître au cinquième acte. Il nous semble qu'elle pouvait y produire un très-grand effet, en montrant, pour sauver son amant lorsqu'il est près de périr, la mêmé ardeur qu'elle a montrée pour l'accuser, lorsqu'elle croyait ne lui faire courir d'autre risque que celui de perdre le cœur de Tullie. Mais, même en adoptant les critiques, nous persistons à dire que le rôle de Catilina,

et ceux de Fulvie et de Probus, sont trois des plus beaux rôles qu'il y ait au théâtre; qu'en général le poème, eût-il plus de défauts, mérite tous les éloges qu'il a reçus; que nous ne pouvons avoir trop de reconnaissance pour l'illustre protectrice des arts, qui, par des prévenances dignes d'elle, a éngagé M. de Crébillon à finir un ouvrage que le public, depuis si longtemps, voyait avec douleur demeurer imparfait.

## JUGEMENT

Sur le Triumvirat, tragédie de M. DE CRÉBILLON; par M. DE BOISSY.

Toute la France était à la première représentation de cette pièce : elle fut écoutée et recue avec tous les égards, et j'ose dire, le respect qu'on doit au Sophocle de nos jours. Il est beau, à quatrevingt-un ans, de paraître encore dans la carrière : c'est un spectacle non-seulement digne de la curiosité publique, mais encore de l'acclamation universelle. On est forcé d'avouer que le quatrième acte, et une partie du cinquième, ont paru d'abord inférieurs aux trois premiers, qui ont reçu de grands applaudissements. C'est peut-être la faute des comédiens, dont le feu s'est ralenti. Le froid des acteurs est mis souvent sur le compte de la pièce : quand ils manquent de concert et de chaleur, elle paraît manquer d'ensemble et d'intérêt. Tullie est le personnage qui a le plus frappé. Faut-il s'en étonner? c'est mademoiselle Clairon qui le joue. L'éloquence de son jeu y a peut-être autant contribué, que la supériorité du rôle : ce qui a fait dire que la fille de Cicéron était plus éloquente que son père. Sextus est encore un beau caractère : il se montre un digne fils de Pompée. Les connaisseurs les plus rigides, mais qui jugent sans partialité, convicament tous qu'il y a dans cette tragédie des beautés du premier ordre, et des traits marqués au coin du grand maître. On y reconnaît l'auteur d'Electre et de Rhadamisthe. C'est un beau soleil couchant : il darde encore des rayons qui ont toute la force de son midi : ils doivent échausser le public en sa faveur. Ils l'ont fait à la seconde représentation : la pièce a été mieux jouée, en conséquence mieux sentie. La catastrophe surtout fait la plus grande impression. L'instant où Tullie découvre le voile qui cache la tête de son père sur la tribune aux harangues, et la précision admirable avec laquelle l'actrice rend toute la force de cette position terrible, forment un coup de théâtre qui arrache les larmes et qui déchire l'âme de tous les spectateurs.

(Mercure de France, 1755.)

# JUGEMENT

Sur les Œuvres de M. DE CRÉBILLON en général.

DE tous les poètes français qui ont cultivé l'art de Melpomène, M. de Crébillon est peut-être le premier et le seul, jusqu'à présent, qui ait bien connu le genre de la tragédie, bien senti ce qu'elle doit être quant au fond. Quelque paradoxale que cette idée puisse vous paraître, je ne désespérerais pas de vous faire connaître qu'elle est assez juste. Il y a sans doute quelques pièces vraiment tragiques dans nos anciens maîtres de la scène française; mais le caractère dominant de leurs écrits et de leur style n'est pas ce qu'on doit entendre par tragique, dans la véritable signification de ce terme; au lieu qu'en général c'est la grande partie de M. de Crébillon. En un mot, le sublime Corneille, l'élégant Racine, le tragique Crébillon; voilà, je crois, les dénominations par lesquelles on peut désigner ces trois auteurs dramatiques.

(Année Littéraire.)

#### LETTBE

Sur les meilleures Pièces de CRÉBILLON, ou Coup-d'œil général sur ses principales Tragédies.

DEPUIS Corneille et Racine on n'avait vu que de faibles imitateurs se traîner, en quelque sorte, sur la scène tragique. Le seul La Fosse, dans Manlius, avait montré des étincelles de ce beau feu qui anima les deux maîtres de notre théâtre. Campistron, la Grange-Chancel, Abeille, mademoiselle Barbier, Danchet, Nadal, etc. ces écrivains peu faits pour chausser le cothurne, avaient eu quelques succès éphémères. Il faut cependant en excepter les deux premiers, qui, malgré la faiblesse de leur style, ont le mérite du plan, et quelquesois de l'intérêt. Mais tous ces ouvrages étaient dénués de cette flâme sacrée qui ne peut s'élever que du foyer du génie; passez-moi cette expression. La tragédie alors était plutôt un tissu de dialogues froidement langoureux, que de scènes nobles et touchantes. C'étaient de ces compositions romanesques dont on yeut aujourd'hui ramener le goût. Nulle entente, nulle profondeur dans les caractères, aucun développement des passions, point d'ensemble, point de ces traits qui

déchirent l'âme. En un mot, l'art de Corneille et de Racine n'était plus qu'un charlatanisme du belesprit, sans élévation et sans pathétique. M. de Crébillon parut. Son Idoménée laissa entrevoir la vaste carrière où ce nouvel athlète allait s'élancer. On vit dans cette pièce des traits de grandeur qui annonçaient ce sublime et ce sombre, les deux grands ressorts du tragique.

Atrée remplit toute l'idée qu'on avait conçue de M. de Crébillon. La reconnaissance d'Atrée et de Thyeste est admirable. Le cinquième acte offre le tableau le plus tragique qui ait peut-être paru sur aucun théâtre, quoique le grand Corneille nous en eût déja donné l'exemple dans Rodogune; mais cet exemple n'avait point été suivi. Il en faut sans doute accuser la délicatesse de notre nation : elle n'est pas encore faite à ces images grandes, fortes, effravantes.

Electre fit voir que M. de Crébillon savait manier tous les pinceaux. Aussi terrible, aussi pathétique, mais plus intéressante qu'Atrée, cette tragédie enleva tous les suffrages. Le caractère d'Electre est de la plus grande richesse. Je ne parle point des rôles de Palamède et d'Oreste; de la scène éloquente entre ces deux personnages, dans laquelle, si l'on peut le dire, toute l'énergie tragique est déployée. L'amour d'Electre pour Iphis, que quelques censeurs ont traité de romanesque, forme une situation, et donne lieu à des beautés du premier

ordre. On a vu que le public, toujours juste, malgré les cabales des femmes, des beaux-esprits, et des grands leurs amis, a su sentir la dilférence de cette Electre à celle qu'un homme qui d'ailleurs a du talent, a vonlu élever sur ses débris. La comparaison n'a servi qu'a donner plus d'éclat à l'Electre de M. de Crébillon.

Après cette tragédie, on pouvait croire qu'il était impossible que son auteur allat plus loin. Il se surpassa lui-même dans Rhadamisthe et Zénobie. C'est là qu'on trouve le troisième maître du théâtre français. Voilà la pièce qui lui donne un caractère particulier, et le place au rang de Corneille et de Racine. On y reconnaît partout le grand homme, le génie neuf qui a fait jaillir une source d'intérêt d'un sujet qui, dans toute autre main, n'eût été qu'une matière ingrate, et même intraitable. Quel personnage M, de Crébillon nous offre-t-il dans Rhadamisthe? Un mari qui a poignardé sa femme, qui l'a précipitée dans les eaux, et qui ose reparaître. Il a plus fait : il nous le représente sous des traits chers et intéressants, sans lui rien faire perdre de l'atrocité de son rôle. Jamais l'amour, la jalousie, la fureur n'ont été portés à cet excès. J'ose le dire, monsieur; je ne crois pas que dans Corneille et Racine il y ait un caractère aussi bien développé. Phèdre elle-même n'est peut-être pas, dans les détails du cœur et des passions, comparable à Rhadamisthe. Je vous en citerais plusieurs scènes si l'on ne savait ce drame par cœur. Quelle adresse d'avoir introduit Rhadamisthe auprès de Pharasmane, sous le nom de l'ambassadeur de Rome! Quel trait de sublime dans cette espèce de cri de Rhadamisthe:

#### · Hérite-t-on de ceux qu'on assassine?

Comme tous les actes sont pleins, liés et nourris d'action! Le cinquieme surtout respire toute la vigueur trágique. Le dénouement, si l'on peut le dire, s'échappe avec violence de l'intrigue. Je n'imagine pas, monsieur, qu'on puisse créer une plus belle pièce. Ses défauts mêmes produisent des traits frappants. Vous observerez que tous les caractères, Pharamane, Zénobie, Rhadamisthe, sont grands sans se nuire les uns aux autres, sans étouffer leurs beautés mutuelles. Il y règne un emportement de passion, digne de ce pinceau qui nous a tracé la Colère Archille. Dans cette tragédie, M. de Crébillon a toute l'âme d'Homère.

Pyrthus ne démentit pas la réputation de notre poète. Si l'on y trouve moins de ce terrible qui distingue les autres productions dramatiques de M. de Crébillon, celle-ci emporta les suffrages par l'abondance et l'habileté du plan. Elle est dans le goût du grand Corneille. Elle laisse dans l'âme le plaisir de l'admiration, et flatte ce penchant secret qui nous porte à rendre hommage à la vertu généreuse.

Sémiramis et Xerrès, sans avoir eu les mêmes succès, ont, avec plus d'attention de la part du connaisseur, laissé voir des beautés dignes de l'auteur d'Atrée, d'Electre et de Rhadamishhe. Bélus, dans la première, est un caractère vraiment tragique. Artaban, dans la seconde, est le modèle d'un scélérat fécond en ressources. Je ne doute pas même que Xerxès n'eût aujourd'hui des applaudissements s'il reparaissait sur la scène.

A l'égard de Catilina, tout le monde est convenu que les trois premiers actes étaient des chef-d'œuvres. Le rôle de Catilina semble avoir été fait par Salluste: c'est sa manière adaptée au théâtre.

Enfin M. de Crébillon, dans un âge très-avancé, nous donna le Triumvirat. Les spectateurs jugèrent avec une rigueur qui tenait de l'ingratitude et de l'indécence, cette pièce où l'on doit admirer la première scène, qui nous offre le tableau des proscriptions; et la dernière, quand la fille de Cicéron découvre la tête de son père. Qu'on se rappelle que, longtemps avant cet âge, Corneille avait composé Suréna, qui assurément est fort au dessous du Triumvirat.

Avouons donc, monsieur, aujourd'hui que l'éloge ne peut être suspect de flatterie; avouons que nous avons perdu un poète qui faisait honneur à son art, à sa nation et à son siècle; un homme d'autant plus grand, qu'il avait une manière à lui; qu'il est le créateur d'une partie qui lui appartient en propre, et qui le distingue de tous ceux qui l'ont précédé ou suivi; je veux dire cette terreur peu connue du

grand Corneille, absolument ignorée de Racine, et qui, selon moi, constitue la véritable tragédie. En un mot, il est peut-être le seul poète tragique que la France ait produit, au jugement de tous ceux qui connaissent l'essence de ce genre. Les Grecs et lui ont seuls possédé le grand secret de l'art de Melpomène. Sa versification est mâle, majestueuse, rapide et serrée. Je conviendrai cependant qu'il est incorrect dans son style, et quelquefois dur à force d'être nerveux. Mais cette dureté même n'est pas toujours désagréable. Je la préférerais du moins à cette mollesse de diction dont quelques tragédies modernes sont écrites, et que réclame l'élégie. Je dirai encore que M. de Crébillon, s'écartant du beau simple qu'il connaissait et qu'il rendait si bien, a trop employé ces déguisements, ces reconnaissances, qui appartiennent plutôt au roman qu'à la tragédie. Eh! qui pouvait mieux que lui se passer de ces petites ressources , qu'il faut abandonner aux auteurs du second ordre, qui ne travaillent que pour le moment, et non pour tous les âges?

La postérité demandera peut-être pourquoi un si grand poète, qui a vécu si longtemps, n'a pas alissé plus de compositions théatrales. On lui répondra que M. de Crébillon était né paresseux; qu'il n'avait de passion que pour les plaisirs; que cet éloignement du travail n'est pas incompatible avec le génie; que l'amour effréné de la gloire est souvent le partage de la médiocrité. Les dégoûts pleins d'a-

mertume qu'il a essuyés ont sans doute encore resserré le cercle immense qu'il pouvait embrasser. Il ne m'appartient pas de dévoiler les manœuyres odieuses tramées pour détruire sa réputation. Il n'est point d'absurdités que l'envie n'ait inventées contre lui. On se ressouvient avec mépris de la fable du chartreux. L'estime de tous les gens sensés, et son propre témoignage, l'ont vengé de ces ineptes calomnies, dignes d'un siècle livré aux passions les plus basses, et déchiré par de viles cabales qui dégradent les gens de lettres. De plus, il est vraisemblable que M. de Crébillon n'aurait pas négligé son talent si, de bonne heure, on lui avait donné l'émulation et les encouragements qu'on prodigue à tant d'autres qui sont loin de le valoir. Ce n'est que sur la fin de sa carrière qu'il s'est vu récompensé. Dès que le roi daigna l'honorer de sa bienveillance, sa verve se ranima; il mit la dernière main à sa tragédie de Catilina, commencée depuis vingt-deux ans, et que probablement il n'aurait jamais achevée. A quatre-vingt-un ans il donna le Triumvirat. Enfin, dans sa quatre-vingt-cinquième année, il entreprit une nouvelle tragédie, toute de son invention, sous le titre de Cléomède, Il en avait fait les trois premiers actes, lorsque la mort nous l'a enlevé : tant les regards d'un maître adoré sont puissants pour exciter le zèle et le génie!

M. de Crébillon ignorait l'art de faire valoir ses pièces : on ne le voyait point aller de maison en maison surprendre les suffrages, ni ameuter au spectacle des essains d'applaudisseurs gagés. Son âme romaine dédaignait de descendre à ces manéges souterrains, la science suprème de quelques-uns de nos auteurs à la mode. Il ne dut ses succès qu'à lui seul.

Un autre trait qui le décide grand homme, c'est qu'il n'a jamais encensé l'idole de Plutus. Ce n'est pas qu'il n'eût été plusieurs fois à portée de s'enrichir; mais peut-être n'en aperçut-il pas seulement les occasions, par cette inadvertence qui caractérise le génie. Malheur à l'écrivain qui tend à la fortune! C'est presque toujours la marque d'un esprit vil et d'une âme rampante. Le vrai poète n'entend ni les affaires, nile commerce, ni l'intérêt de l'argent, etc. Homère, le Tasse, Milton, Corneille, Molière, La Fontaine, etc. n'ont jamais songé à amasser de grands biens.

(Année Littéraire.)

## PARALLELE

De Messieurs RACINE, CRÉBILLON et VOLTAIRE; par M. D'ACARQ.

Racine aurait été tout ce qu'il eût voulu être; ad omna nains. Crébillon n'a voulu être que ce qu'il était; sibi constat. M. de Voltaire voudrait être seul tous les autres écrivains, et semble ignorer ce que c'est que d'être soi-même; quemvis hominem secum atinit ad nos. Philosophe lorsqu'il compose des vers; poète lorsqu'il fait de la philosophie; théologien lorsqu'il crayonne l'histoire; politique lorsqu'il disserte sur la religion; imitateur, quelque carrière qu'il fournisse; ennemi de toute servitude, quelque modèle qu'il inite; inimitable, dans quelque genre qu'il écrive.

Racine a une allure tendre ; Crébillon une allure terrible ; M. de Voltaire va en tout sens , et n'a point

d'allure certaine.

Racine, toujours enchanteur, est le plus égal des trois poètes; Crébillon, toujours sombre, est le plus tragique; M. de Voltaire, toujours étincelant, est le plus ingénieux.

Racine possède les graces naïves et piquantes de Vénus; Crébillon, les graces mâles et austères de Minerve; M. de Voltaire, les graces parées et superbes de Junon. Si Pàris avait eu deux pommes d'or à distribuer entre ces trois auteurs, il cût donné la plus belle à Racine, et l'autre à Crébillon, regrettant de n'en avoir pas une troisième.

En un mot, le génie fut le partage de Racine; le talent, celui de Crébillon; le bel-esprit, celui de M. de Voltaire. Heureux qui a assez d'âme pour sentir tout ce qu'ils ont de beautés, et assez de discernement pour ne les pas trouver exempts de tout défaut!

Les touches de Racine sont constamment de la plus graude suavité, quelquefois un peu molles; les touches de Créoillon sont d'ordinaire libres, fermes et vigoureuses, trop souvent sèches et dures; les touches de M. de Voltaire sont essentiellement brillantes et spirituelles : on souhaiterait, de temps en temps, qu'elles ne fussent pas si hardies.

Racine met le principal et l'accessoire dans un parfait accord; Crébillon néglige l'accessoire pour le principal; M. de Voltaire subordonne peut-être

un peu trop le principal à l'accessoire.

Racine paraît plus moëlleux, plus harmonieux, plus séduisant que les deux autres; Crébillon, plus véhément, plus concis, plus profond que M. de Voltaire; M. de Voltaire, de son côté, l'emporte sur Racine et Crébillon, par le caractère philosophique de ses pensées, par l'étonnante l'écondité de son pinceau, par l'admirable fraicheur de son

coloris, par le feu pathétique de ses sentiments, et par la délicatesse soutenue qui règne dans son dialogue.

Racine sera toujours l'idole de la nation et de la plus belle moitié du genre humain, et de tous ceux qui aiment les passions douces; Crébillon seul pourrait être le premier ministre d'une nation qui suivrait les seules lois de Melpomène; M. de Voltaire appartient à toutes les nations qui savent imaginer, et l'on ne cessera de le lire que quand on ne pensera plus.

Racine est un fleuve majestueux qui fertilise délicieusement les diverses régions qu'il rencontre dans sa route; Crébillon, un torrent immense qui entraîne avec impétuosité tous les lieux circonvoisins; M. de Voltaire, une vaste mer dont le calme même est l'avant-courcur de la tempête.

Après avoir lu Racine, on ne manque guère de s'écrier, Que cela est beau! après avoir lu Crébillon, Que cela est fort! après avoir lu M. de Voltaire,

Oue cela est joli!

Racine, franc, simple, sublime, est notre Le Sueur; Crébillon, riche, grand, expressif, notre Jouvenet; M. de Voltaire, facile, léger, presque universel, notre Mignard.

# REMARQUES

GRAMMATICALES ET LITTÉRAIRES du même M. D'ACARQ, sur quelques vers des tragédies de M. DE CRÉBILLON.

A qui ce tyran doit le salut de sa fille, De lui, d'Itys, enfin de toute sa famille. Electre, acte j, scène ij.

De lui est un hellénisme. Nous disons notre père; les Grees disaient le père de nous. Lorsque nous employons de lui, notre préposition de répond à la préposition latine de ou à. C'est de lui que je tiens la nouvelle; de lui, ab illo. Dire la vertu de vous, la vertu de lui, la vertu de moi, serait une énonciation contraire au génie de notre langue, qui veut que dans ces circonstances on se serve des adjectifs métaphysiques ma, sa, votre, au lieu des pronomis personnels moi, lui, vous. Ma vertu, votre vertu, sa vertu.

Moi, l'esclave d'Egisthe! ah fille infortunée! Qui m'a fait son esclave, et de qui suis-je née? Ibid. scène v.

D'après nos plus grands maîtres, nommément d'après M. Duclos, le participe est déclinable quand le régime simple précède le verbe. A raison de cette déclinabilité, fait est une faute; il faudrait faite.

Malgré les pleurs amers dont j'arrose ces lieux, Ce n'est que du tyran dont je me plains aux dieux.

Ces deux dont si rapprochés dénotent de la négligence; et indépendamment de la répétition, le second-est un vice. Il fallait dire: Ce n'est que du tyran que je me plains, etc.

Que servent les grands noms dans l'état où je suis ? Qu'à me couvrir de honte et m'accabler d'ennuis. Ibid. acte ij, scène iij.

La préposition à était aussi essentielle avant accabler qu'avant couvrir.

Dites un mot, seigneur, soldats et matelots Seront prêts avec vous de traverser les flots. Ibid. seène iv.

Il est aisé de sentir qu'il manque l'article à soldats et maielois. D'ailleurs, il fallait mettre prêts à, et non pas prêts de.

Ah! plút aux dieux cruels, jaloux de ce héros, Aux dépens de mes jours, l'avoir sauvé des flots! Ibid.

Plût à Dieu entraîne toujours la conjonction que. Il fallait dire grammaticalement : Plût aux dieux qu'ils l'eussent, ou que je l'eusse sauvé!

#### DE DIVERS AUTEURS. 401

Hélas! après les pleurs que j'ai versés pour vous, Que cet heureux instant me doit être bien doux!

Ibib. Acte iii , Scene v.

Le que, dans cet endroit, signifie combien ; et c'est comme si l'auteur avait dit : Combien cet instant doit m'être bien doux! Ce bien est une faute.

Déja sur vos bontés pleine de confiance. Rhadamisthe , Acte iij , Scène ij.

Il fallait, dans vos bontés.

Etait-ce dans mon âme Où devait s'allumer une coupable flame? Ibid. Acte iv , Scene ii.

Il fallait, que devait s'allumer.

Tous deux en même jour arrivés en ces lieux. Ibid. Acte v , Scène j.

On dit en même temps; mais on ne dit pas en même jour.

Car il n'a point dû voir l'ennemi qui m'offense, Que pour venger ma gloire, ou trabir ma vengeance. Ibid. Scène ij.

Il fallait supprimer le terme négatif point, et dire: Il n'a dû voir l'ennemi qui m'offense; que pour venger, etc.

26

Toi qui, dans ton brûlant délire, , Ravis et transportas nos sens, Et qui des maîtres de la lyre Nous rappelas les fiers accents, O Crébillon! mortel sublime, La mort te prenant pour victime, De tes jours éteint le flambeau; Mais en t'assurant nos hommages, Ton nom, tes célèbres ouvrages Te font triompher du tombeau.

Des champs fleuris de l'Elisée Accours, et que tes sons hardis, Passant dans mon âme embrâsée, Raniment mes sens engourdis. Guidé par la voix de la gloire, Je viens célébrer ta mémoire; Dirige et forme mes accords: Toi seul peux donner à mes rimes Ces beautés mâles et sublimes, Fruits des poétiques transports.

Plein de cette céleste flâme Et de cette noble fureur Qui pénêtrent, embrésent l'âme De trouble, de crainte et d'horreur; Tu saisis, tu montes ta lyre: Du dieu des beaux arts qui t'inspire Suivant les souveraines lois, Tu n'es plus un mortel profane; Le dieu dont ta muse est l'organe Parle lui-même par ta voix.

Rappelés du sein des ténèbres
A tes accents audacieux,
Sortent de leurs séjours funèbres
Les princes et les demi-dieux...
Où portez-vous vos pas perfides,
Frères cruels et parricides?
Sur qui levez-vous le couteau?...
Malheureux! en vengeant ton père,
L'ombre sanglante de ta mère
Te suit dans la nuit du tombeau.

Sur l'inflexible cœur d'Atrée
Le sang a-t-il repris ses droits?
Il jure la coupe sacrée;
Thyeste s'unit à sa voix...
Frère cruel, monstre féroce!
Quelle paix, quel complot atroce!
Le soleil recule d'horreur.
Loin de toi, malheureux Thyeste,
Détourne la coupe funeste;
Connais ton frère à sa fureur.

Sur la scène émue et ravie Quel objet arrache nos pleurs? Aimable et tendre Zénobie, Je partage tous tes malheurs. En vain un époux sanguinaire Veut te priver de la lumière: Tu désarmes ses bras sanglants Et de Rhadamisthe inflexible Ta vertu modeste et sensible Calme les remords dévorants,

Ainsi dans ta brûlante ivresse, O Crébillon! ton fier pinceau, Joignant la force à la tendresse, Donne au théâtre un jour nouveau. Le feu céleste qui t'enflâme Embrâse et dévore mon âme, La remplit de trouble et d'horreur. Transporté de tes sons sublimes, Je te suis dans les noirs abimes, Je me confonds dans ma terreur.

Mais quoi! sur la fin de ta vie
N'es-tu plus le même héros?...
Mortels, respectons le génie
Jusques dans ses moindres travaux.
D'un essor toujours intrépide
Il s'élève en son vol rapide,
Il plane jusques dans les cieux;
Mais, moins superbes dans leur course,
Ses feux s'éloignant de leur source
Perdent leur éclat glorieux.

Tel au milieu de ta carrière, Flambeau céleste, astre brûlant, Le vif rayon de ta lumière Est plus fécond et plus brillant. Dans ta course rapide et sûre Tu donnes l'àme a la nature, Tes feux embråsent l'univers; Le ciel se couronne d'étoiles, La nuit obscure étend ses voiles, Et tu te plonges dans les mers.

Dans see accès noirs et funèbres, Quel monstre avide et ténébreux Déchire les auteurs célèbres, Et les perce de traits affreux? Héros chéri de Melpomène, Je vois le poison de la haine De ta vie infectant le cours; Contre toi l'envie animée, Par son haleine envenimée Veut éclipser tes plus beaux jours.

Mais la fierté de ton génie Méprise tous ces nous complots, Et d'une làche calomnie Craint peu les ténébreux assauts. Assuré de notre suffrage, Ton nom, célèbre d'âge en âge, Suivra le cours de l'univers; Et dans le temple de mémoire, Chaque jour la main de la gloire Te parera de myrtes verts.

Déja l'éclat qui t'environne Reçoit un nouvel ornement; Un monarque, l'honneur du trône, T'érige un pompeux monument: Des bords fleuris de l'Hippocrène Je vois descendre Melpomène Qui s'applaudit de ce bienfait; Elle vient sur le frontispice De cet immortel édifice Graver la perte qu'elle a fait.

Eprise de ta voix divine, Cette Muse, essuyant ses pleurs, Avait sur la mort de Racine Calmé ses trop justes douleurs: Depuis que la Parque homicide T'a frappé de sa faulx perfide, Ses larmes coulent de nouveau; Elle s'arrache de son trône, Et prenant en main sa couronne, La dépose sur ton tombeau.

Par PR. CH. R.

# É PITAPHE

#### DE M. DE CRÉBILLON.

Tu gémis, Melpomène, et ton front abattu
Nous peint dans ta tristesse une douleur sublime.
Tu nous dis: Quel mortel aima plus la vertu?
Quel mortel conçut mieux toute l'horreur du crime?

ATTRIBUTS DE SON TOMBEAU.

Tels sont tes attributs, ô tombe révérée!
Rhadamisthe sanglant respire la fureur,
Thyeste le remords, Oreste la terreur,
Et la vengeance y boit dans la coupe d'Atrée.

FIN.

















